

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



### Harbard College Library



### FROM THE FUND

FOR A

# PROFESSORSHIP OF LATIN-AMERICAN HISTORY AND ECONOMICS

ESTABLISHED 1913



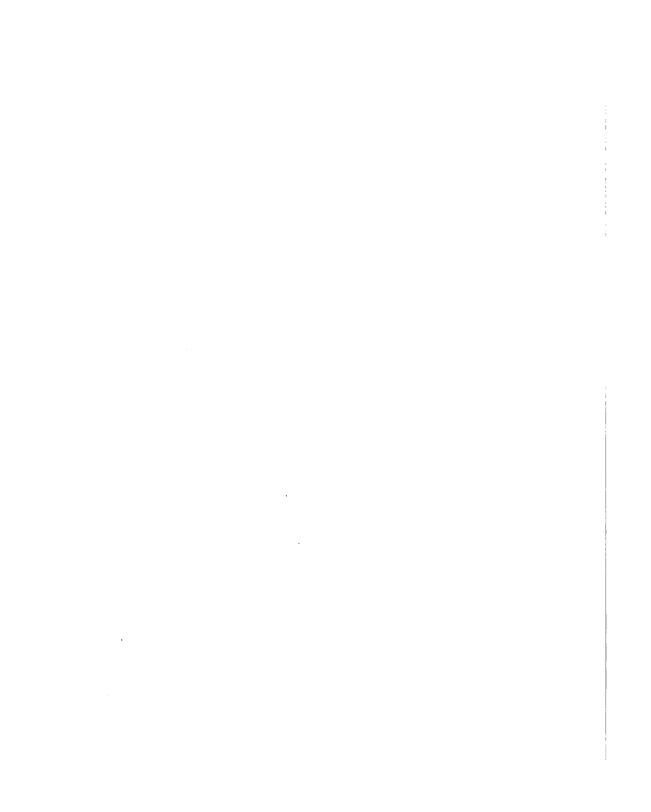



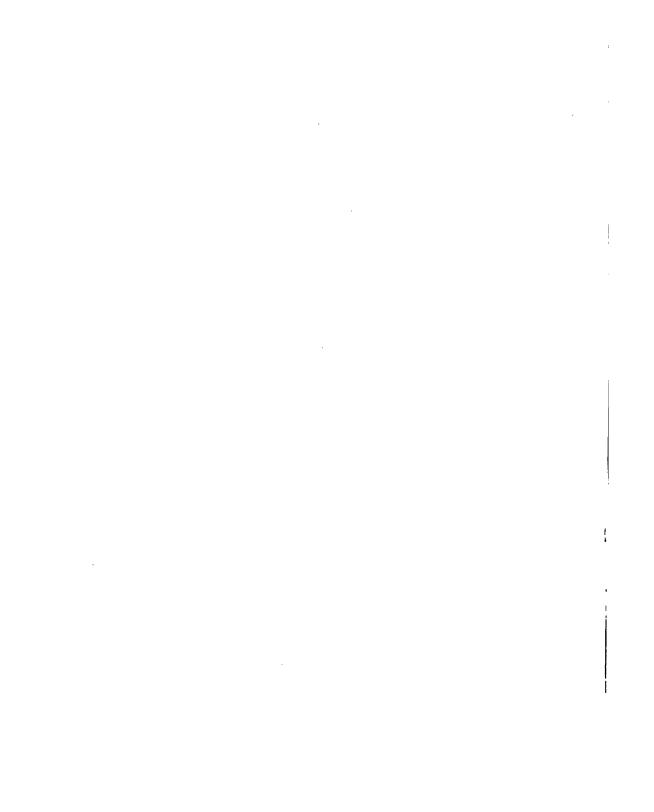

|  | ,<br>, |  |
|--|--------|--|

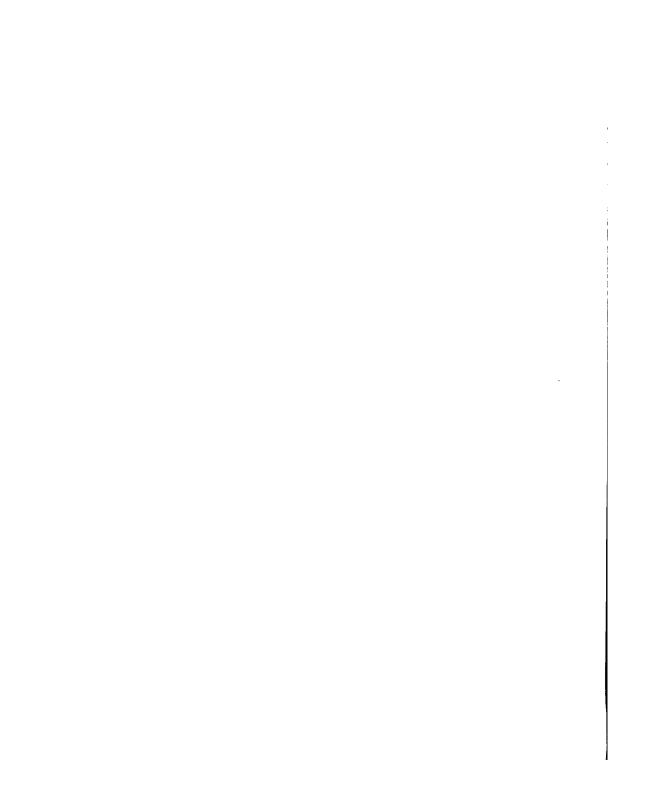

## **GÉOGRAPHIE**

DE

L'ILE D'HAÏTL

A Misambera,

le la par de son ani \_

## **GÉOGRAPHIE**

DE

## L'ILE D'HAÏTI,

PRÉCÉDÉE DU PRÉCIS ET DE LA DATE DES ÉVÉNEMENS LES PLUS REMARQUABLES DE SON HISTOIRE,

PAR B. ARDOUIN.



PORT - AU - PRINCE. 1832. SA2218.32

HARVARD COLLEGE LIBRARY
LATIN-AMERICAN
PROFESSORSHIP FUND
Sep 30,1927

### **AVERTISSEMENT**

Je livre au public une Géographie de l'île d'Huis qui n'est, à proprement parler, qu'un abrège de la volumineuse Description de ce pays par Moreau de Saint-Méry. Telle n'avait pas été primitivement mon intention; elle d'était bornée à recueilfir dans ce précieux ouvrage des extraits suf la topographie de chaque paroisse, pour en donner une idée à de jeunes parens. Plus tard, f'ai reconnu le vide qui existe à cet égard dans l'instruction de la jeunesse haitienne à laquelle on me peut présenter la description que je viens de citér, parce au est contient une infinité de détails qui peuvent être intéressans pour l'homme viril, mais qui dégouterafent promptement ceux dont l'age tendre exige des connaissances utiles sans trop charger la memoire. Il m'a semblé alors que je pourrais bien employer quelques momens de loisir, si je donnals de l'extension à mon premier plan, en ajoutant à mes extraits ce que je sais de notre pays, considéré sous divers rapports. J'ignore si j'ai réussi, le public en jugera; mais j'ose espérer que quelle que soit la sévérité qu'il mettra dans sa critique, connaissant mes motifs, il usera envers moi de toute l'indulgence qu'ils me semblent mériter. Et si cette publication inspirait à notre jeunesse le désir

d'apprendre tout ce qui est relatif à notre intéressante patrie, ma satisfaction serait pleine et entière.

Pour atteindre ce résultat, il m'a paru que je plevais faire précéder les notions sur la situation physique d'Haïti, d'un précis de son histoire et de la citation des dates des événemens les plus remarquables: pour faire l'un et l'autre, il m'a fallu recourir aux ouvrages de plusieurs auteurs. Si mon précis n'offre pas ces événemens sous les mêmes couleurs, c'est que cette différence est l'effet de la manière dont nous les avons envisagés, eux en taisant souvent la vérité ou la déguisant dans l'intérrêt d'une cause qui nous fut aussi étrangère qu'hostile, et moi en la rétablissant dans toute sa nudité, pour prouver l'horreur du machiavélisme de nos ennemis.

J'ai pu me tromper dans le jugement que j'ai porté sur plusieurs de nos célébrités nationales; mais je n'ai été animé d'aucune prévention, d'aucun préjugé; j'ai loué et blâmé tour-à-tour, selon qu'il m'a semblé que l'équité l'exigeait. Si je n'ai pas cité une infinité d'autres faits relatifs à des individus que j'aurais ainsi mis en scène, c'est que je n'ai voulu que présenter un précis historique et que je ne pouvais avoir la prétention d'écrire l'histoire complète de notre pays qui exige sans doute de grands talens que je n'aurai jamais. Par exemple, dans le court parallèle que j'ai offert de l'ad-

ministration de Christophe et de celle de Pétion, je n'ai présenté que leur résultat; et si je me suis plus étendu sur celle de ce dernier, c'est qu'il est plus satisfaisant de parler des bienfaits de l'homme que des actes de sa méchanceté.

On s'apercevra aisément que j'ai supposé les connaissances élémentaires de la géographie à ceux qui étudieront celle-ci: " m'a paru inutile de les y insérer. Mais j'ai essayé d'offrir un aperçu statistique du pays, en présentant aussi une faible esquisse de nos mœurs, très-imparfaite je le sais, à laquelle j'ai joint quelques réflexions. J'ai décrit les villes, bourgs et bourgades, tant d'après M. de St.-Méry que sur les données que j'ai eues; j'y ai réuni tout ce qui a rapport aux communes et je me suis également attaché, dans cette dernière partie, à rappeler les faits historiques qui se sont passés en différens lieux. Si je me suis trompé sur tous ces points, je recevrai avec plaisir les avis qu'une critique éclairée m'aura adřessés.

or in die die • - March 200 . . . rock . Bit Further 1997 er did an . . or the state of the & Walter

### **PRECIS**

### DE L'HISTOIRE D'HAÎTIA

La. pensée de Christophe Colomb avait deviné l'existence du Nouveau-Monde. Ses connaissances nautiques et son courage lui faisaient juger avec quelle facilité il eût pu exécuter l'importante entreprise de la découverte de ces nouvelles régions; mais ses ressources étaient loin d'être proporcionnées au désir qui l'animait. Il se vit donc forcé de solliciter les moyens nécessaires à l'ac, complissement de son dessein, des rois dont il allait accroître la gloire, les richesses et la puis, sance. Mais, rebuté de toutes parts par des refus humilians ou par de vaines promesses, ce grand homme avait abandonné le projet qui devait l'immortaliser, lorsque la reine Isabelle de Castille se chargea du soin de le faire mettre à exécution, Parti des ports d'Espagne le 3 Août 1492, l'intrépide navigateur parvint à Haïti le 6 Décembre de la même année, après avoir découvert les îles Lucayes et celle de Cuba.

Ainsi se justifièrent les pressentimens du génie. Colomb s'empressa de retourner en Espagne pour y annoncer le succès de cette entreprise, toujours considérée comme chimérique, et proclamer sa

gloire, sans penser que bientôt l'envig s'efforcerait de la lui ravir, en le privant de l'honneur de donner son nom aux contrées qu'il venait de réunir à l'ancien hémisphère, et en ajoutant à cette injustice les plus odieuses persécutions.

Le Môle-Saint-Nicolas, que Colomb appela de ce nom parce que ce jour était la fête de ce saint, fut le premier port d'Haîti qui reçut cet habile marin. Les naturels du pays désignaient cette île par ce nom qui, dans leur langue, signifiaient terre haute, élevée, terre montagneuse: ils l'appelaient aussi Quisquéya, qui signifiait grande terre, et Bohio, terre où il y a beaucoup de villages et d'habitations. Quant à la première dénomination, la nature du sol la justifie pleinement; la seconde n'a pu lui être donnée qu'en la comparant aux petites îles qui l'environnent; et la troisième semble prouver qu'elle était réellement très-peuplée. Mais C. Colomb ayant trouvé de la ressemblance entre ce pays et l'Espage, lui donna le nom de Hispaniola, ou Petite Espagne: ce dernier lui fut conservé pendant long-tems. Sans doute, la grande prospérité de la ville de Santo-Domingo, principal établissement de cette colonie, fut la cause qui la fit insensible. ment appeler Saint-Domingue, jusqu'à l'époque où son indépendance politique fut proclamée: alors elle reprit le nom d'Haiti que lui donnaient les premiers insulaires.

L'île était divisée en cinq états, commandés chacun par un chef qui prenait le titre de Cacique. L'état de Magua qui, en langue indienne, signifiait royaume de la plaine, avait sa capitale au lieu où depuis fut bâtie la ville de la Conception de la Véga: le cacique Guarionex y commandait.

L'état de Murien avait sa capitale dans le voisinage du Cap-Haïtien et obéissait au cacique Guacanagaric.

Celui de *Higuey* avait sa capitale dans ce lieu si renommé par la superstition: le cacique *Cayacoa* le tenait sous sa domination.

Celui de Maguana avait sa capitale au lieu ou a été bâtie la ville ou plutôt le bourg actuel de Saint-Jean. Caonabo, de race caraïbe, s'en était fait cacique par sa valeur et ses talens.

Enfin, celui de Xaragua avait sa capitale dans la plaine du Cul-de-sac, au lieu où fut le vieux bourg. Le cacique Béhéchio en était le souverain.

La découverte de l'Amérique, qui devait amener tant de révolutions favorables parmi les nations européennes, offrit aussitôt l'horrible spectacle de l'injustice la plus inouie et des cruautés les plus barbares exercées contre les peuples qui l'habitaient : ces hommes doux et humains, qui avaient si généreusement accueilli les espagnols, furent traités en peuples conquis, en esclaves. Cette découverte devint eucore la cause de l'extension donnée au

tranc infame déjà commence au préjudice des malheureux africains, que les européens destinèrent dès-lors à remplacer ces infortunés indiens qu'un fanatisme atroce et une rare cupidité détruisirent si promptement, surtout dans les Antilles; et par une conséquence du système d'esclavage établi contré les uns et les autres, leurs descendans subissent encore de nos jours l'influence des absurdes et honteux préjugés que l'orgueil enfanta, que l'avarice accrédite, et que tous les efforts d'une généreuse philantropie ne peuvent parvenir à dissiper entièrement, tant est tenace l'aveuglement de ces dégradantes passions! Mais, c'est en vain qu'elles opposent cette opiniatre résistance aux lumières du siècle: il ne se sera pas écoulé, que la philosophie en triomphera; et les progrès de la raison sont trop manifestes parmi les populations asservies, pour qu'elles ne réussissent pas, tôt ou tard, à briser le joug humiliant qui leur a été imposé.

Avant de retourner en Espagne, Colomb avait établi une fortification dans les environs de Caracol, à quelques lieues du Cap-Haïtien. L'année suivante, il revint dans l'intention de former en Haïti des établissemens pour le royaume d'Espagne: ils commencèrent sous d'heureux auspices pour les espagnols, mais bien funestes pour les insulaires; car durant l'absence de l'amiral, lá garnison qu'il avait laissée à Caracol s'étant attirée la haine de ces

Int. /.

kommes naturellement doux, par les excès aux. quels elle se livra, le cacique Caonabo avait armé. son peuple contre elle et avait tué tous les espagnols qui la composaient. Ce fut la cause de la fondation des nouveaux établissement près de la pointe Isabélique, entre Monte-Christ et Puerto de-Plata: le port, et la ville qui fut alors commencée, reçurent le nom d'Isabelle que leur donna Colomb, en reconnaissance de la générosité de la reine envers lui. C'est de là que partirent ces audacieux castillans, commandés par Alphonse Ojeda, qui enlevèrent par ruse le vaillant Caonabo, de sa ville capitale. Une entreprise aussi criminelle leur réussit contre le malheureux Guarionex: et dès-lors éclata entre les insulaires et les espagnols la guerre dont le résultat fut l'asservissement d'abord, et ensuite l'extinction totale de ces infortunés, qui ne pouvaient opposer qu'une faible résistance' aux armes à seu et à la discipline de leurs adversaires;

La soif insatiable de l'or avait attiré dans l'île, qui en fournissait une abondante quantité, de nombreux colons auxquels on distribua les populations indigènes comme de vils troupeaux. Sous ces maîtres avides, ces malheureux furent forcés de se liverer aux travaux pénibles des mines qui, en peude tems, moissonnèrent ceux que le glaive avait épargnés. C'est alors que les espagnols imaginèrent des transporter sur ce sol épuisé d'hommes, les ad-

fricains dont ils faicaient dejà la traite ainsi que les portugais, (1) Bientôt après, ils durent se liwer au travail de la terre; et la culture de la canne, à sucre et du cacao vint relever un peucette colonie de la détresse où l'avaient jetée cette dépopulation insensée et criminelle, ainsi que les amigrations qui eurent lieu sur les différens autres points, de l'Amérique, à mesure que les découvertes s'étendaient. La multiplication des bêtes-à-cornes, (2) qui fut prodigiouse, donna de nauveaux produits qui exigenient peu d'efforts et qui devinrent avec le tems le principal revenu de ce pays : de là; la nécessité de ces immenses concessions territeriales de la partie de l'Est et l'indolence du; peuple qui l'habite. Les choses en étaient ainsi, lorsquiau, commencement du dix-septième siècle, la cour...d'Espagne, qui voyait avec répugnance le, commerce, d'interlope qu'entrétenait cette colonie avec les hollandais et d'autres nations, ordonna, la démolition de plusieurs villes de la partie occidentala dont les habitans surent contraints de se concentrer dans l'intérieur de l'Est.

Cet abandon fut sans doute la principale cause de l'établissement de ces Aventuriers, connus sous la dénomination de Flibustiers et de Boucaniers, (3) qui s'étaient d'abord placés à l'île de la Tortue, en 1630, et qui finirent par se fixer définitivement; sur la grande île, vers l'année 1694. Toutefois, ile.

durent conquérir cette portion du ferritoire qu'ille envahirent sur les espagnols qui leur firent pendant long-teme une guerre acharnée; et les secours qu'ille reçurent du gouvernement français, qui leur avait envoyé des chefs pour les diriger dans leurs établissemens, assurèrent enfin à la France cette partie désignée anciennement sous le nom de partie frant paise de Saint-Domingue.

· Tandis que la colonie espagnole déclinait, celle des français prenaît chaque année de nouveaux accroissemens; et lorsqu'en 1789, la première ne comptait qu'environ 125 mille ames (après avoir été réduite à 6000 habitans en 1737), la partie française en comptait plus de 600 mille de toutes classes. Aussi, à cette époque de sa plus grande splendeur, rien n'offrait un spectacle plus magnifie que que l'état des cultures de cette Reine des Antilles; La nature semblait sourire aux efforts laborieux d'une population active arrachant du sol le plus sertile les immenses richesses qui sont devenues un besoin indispensable pour les peuples civilisés; mais la philantropie gémissait de cette prospérité rapide qui n'était due qu'à l'oubli des dipits les plus précieux de l'homme. En vain, elle prédisait aux orgueilleux colons les malheurs qui devaient infailliblement survenir, si un adoucissement n'étalt porté au sort des victimes de leur cupidité; en vain elle leur consellizit de se rendre aux væns de la philosophie qui répandait des ficts de lumières sur la nature du pacte social : les richesses que leur procuraient ces êtres asservis, humiliés, tremblans devant une poignée de maîtres, en entretenant parmi eux un luxe asiatique, avaient endurci leurs cœurs : ils s'étaient insensiblement habitués à se considérer supérieurs à ceux qu'ils appelaient leurs esclaves ; ils ne pouvaient croire que ces hommes, en apparence si timides, nourrissaient en secret le désir de briser leurs fers ; et, se confiant à une fragile sécurité, ils s'endormaient sur le cratère du volcan près de s'ouvrir pour les dévorer.

2.21

Entre les maîtres et les esclaves, le tems avait formé une classe intermédiaire composée d'affranchia qui avaient acquis leur liberté civile, soit parce qu'ils étaient nés des colons, soit parce qu'ils avaient payé le prix auquel on les estimait étant esclaves: cette classe s'était encore accrue autant par sa propre reproduction que par celle qui résultait du croisement des blancs avec elle. Enfin, en 1789, les hommes de couleur (4) étaient aussi nombreux que les colons blancs: chacune de ces populations s'élevait à environ 40,000 âmes, et celle des esclaves à plus de 500,000. (5) Tandis que l'esclavage le plus dur retenait cette nombreuse majorité dans les fers, les affranchis ne pouvaient exercer aucun droit politique dans la colonie: ils ne jouissaient que des droits civils seuls, encore restreinte dans «certaine partie. Des préjugés aussi révols: tans qu'absurdes établissaient une ligne de démarcas tion entre les diverses classes.

Les observations présentées ci-dessus sur l'état politique de la colonie française particulièrement peuvent, à quelque chose près, s'appliquer à celui qu'offrait la colonie espagnole à la même époque de 1789. Sur la population totale de 125,000 âmes, les recensemens du tems comptaient 110,000 libres de toutes couleurs, et 15,000 esclaves: on ne trouve pas d'une manière positive le nombre de ceux que l'on classait parmi les blancs, parce qu'à vrai dire, cette colonie comptait peu d'hommes réellement de cette classe; la plus grande partie des libres étaient plutôt des hommes de couleur dont beaucoup affectaient de se passer pour blancs ou étaient considérés comme tels. Quoi qu'il en soit, on doit prévenir le lecteur que jamais, à aucune époque, les préjugés de la couleur n'ont eu une influence aussi marquée dans cette colonie que dans la colonie française; et même à certains égards, il y avait là moins de distance entre le maître et l'esclave, que dans la partie frauçaise entre le blanc et l'homme de couleur libre.

Tel était enfin l'état des choses, lorsque la révolution éclata en France. Les relations qui unissaient Saint-Domingue française à sa métropole, la prospérité où cette colonie était paryenue; tout

tendait à faire exercer par cette révolution une grande influence sur son organisation intérieure. Aussi les colons se crurent-ils appelés à jouer un rôle dans le grand drame politique dont le monde allait être témoin. Le désir d'indépendance, qui s'était déjà manifesté parmi eux vingt-cinq ans auparavant lors de la formation des milices, et qui s'était peutêtre enflammé par le résultat obtenu par les colonies anglaises de l'Amérique septentrionale, acernt: une nouvelle intensité et les porta à se réul mir spontanément en assemblées previnciales; par la suite, ils établirent une assemblée générale à Saint-Marc, d'après l'autorisation de Louis XVI. su moment où l'assemblée nationale régularisait par son décret du 8 Mars 1790 ces réunions politiques. C'est dans cette assemblée générale qu'ils posèrent, le 28 Mai de la même année, les bases de la constitution de la colonie. Les dispositions' de cet acte, qu'ils daignèrent présenter à l'acceptas tion de l'assemblée nationale et du roi, annoncèrent leur volonté de parvenir à l'indépendance politique de Saint-Domingue. La division dut né dessairement s'établir entre eux et le gouvernementcolonial qui régissait ce pays pour la France, sur tout lorsqu'ils mandèrent à leur barre le gouverneur et l'intendant, et qu'ils affichèrent d'autres prétentions non moins audacieuses.

Le était-donc naturel que les hommes de conjeur

se missent aussi en état de profiter des généreuses, dispositions de cette immortelle assemblée nationales où tant de talens brillèrent, d'un vif éclat, euxqui comptaient dans leur classe des citoyens degrande capacité, enx qui avaient acquis beaucoupd'aisance étant propriétaires du tiers des immeubles et du quart des valeurs mobilières de la colonie, et qui, des 1785, avaient témoigné leur désir de parvenir à une amélioration politique. (6) Aidés par les conseils des membres de la société des Amis des Noirs, établie à Paris en 1787, dontplusieurs faisaient partie de l'assemblée nationale, (7) ils y firent parvenir leurs justes réclamations pour l'obtention de l'égalité des droits civils et politiques dont jouissaient les blancs dans la colonie : leursdemandes ne pouvaient être que favorablementaccueillies par ces bienveillans philantropes dont: la noble mission: était de reconstituer l'ordre socialisur ses véritables principes; et le 19 Octobre-1789, lorsque leurs députés furent admis à présenter leur pétition à l'assemblée nationale sons président leur répondit : qu'auoune partie de la nation ! ne réclamerait vainement ses droits auprès de l'assemblie des représentans, du peuple français.

Mais la faction coloniale était loin de vouloire consentir au partage des droits qu'elle s'attribuait exclusivement. Le fameux Club Massico, composé des grande, planteurs qui résidaient à Rais et qui-

s'était établi dans cette capitale des 1789, euployait toutes les manœuvres pour traverser les projets pacifiques des hommes de couleur, et correspondait avec les colons résidans à Saint-Domingue qui y faisaient aussi tous leurs efforts pour étouffer la voix de leurs adversaires. C'est dans cet esprit de criante injustice qu'ils immolèrent, en 1789, à leur haine et à leurs préjugés les infortunés Lacombe, au Cap, et Ferrand de Baudières, au Petit-Goave, le premier, homne de couleur, pour avoir adressó une pétition à l'assemblée provinciale du Nord tendant à obtenir l'égalité des droits, et le second, ancien sénéchal, rour avoir rédigé une autre pétition pour les hommes de couleur de cette ville qui demandaient la faculté d'envoyer un député à l'assemblée provinciale de l'Ouest. Ces attentats durent exciter l'indignation de ces hommes dont la modération était manifeste: aussi, dès les premiers mois de 1790, ceux des quartiers de l'Artibonite et des Vérettes se réunirent en armes sur l'habitation Plassac, en invitant les autres citoyens de leur classe à les imiter pour acquérir de vive force ce qui leur était si injustement refusé; mais, ce premier rassemblement, qui n'avait point été concerté d'avance, avec les autres quartiers, fut promptement dissous.

Alors parurent dans la colonie les décrets des 8 et 28 Mars 1790. Le premier avait occasionné des

réclamations fondées de la part des commissaires qu'entretenaient à Paris les hommes de couleur.; et par le dernier qui fut rendu en forme d'instructions sur le mode d'exécution du premier, l'assemblée nationale se contenta d'appeler à la formation des assemblées provinciales tous les propriétaires agés de 25 ans. Certes, ce décret suffisait pour l'admission des hommes de couleur qui possédaient, comme on vient de le dire, le tiers des propriétés foncières de la colonic. Mais les orgueilleux colons, blessés par cette égalité de droits politiques accordée à leurs adversaires, refusèrent l'exicution de ce décret. C'est ce qui détermina Vincent Ogé, l'un des commissaires de sa classe à Paris, à revenir à Saint-Domingue pour la réclamer.

Débarqué au Cap le 23 Octobre 1790, malgré toute la vigilance des colons, ce courageux citoyen s'empresse de se rendre au Dondon où il réunit à la hâte les hommes de couleur pour leur
communiquer son projet d'exiger par la force des
armes la reconnaissance de leurs droits proclamés
par le décret du 28 Mars. Il écrit en même-tems
à ceux de l'Ouest et de l'Artibonite pour les engager à agir comme lui, et au gouverneur de Peinier
pour le cor jurer de faire exécuter ce décret;
mais les colons ne lui laissèrent pas le loisir de

arrivée, ils avaient donné les instructions les plus précises pour son arrestation; une patrouille est envoyée au Dondon dans ce dessein: il n'y échappe qu'avec peine, et se voit contraint de prendre les armes avec environ 300 autres habitans. (8) A la tête de cette poignée de braves, il somme l'assemblée provinciale du Nord de promulguer l'acte souverain de la France. Mais que pouvait cette faible armée contre les troupes blanches et les colons réunis au Cap?..... Vaincus par des forces supérieures, Vincent Ogé, Jean-Baptiste Chavannes et 24 autres se jettent dans la partie espagnole où ils sont arrêtés et conduits à Santo-Domingo. (9) Là, ils subissent une instruction judiciaire dirigée par le gouverneur de cette partie: ils sont réclamés par les colons du Cap et livrés à ces cruels ennemis qui les immolent à leur rage effrénée; ils subissent l'horrible supplice de la roue à la fin de Février 1791.

er dela potence t

Justement irrités par ces meurtres atroces, et impatiens de tant d'horreurs, les hommes de couleur reconnaissent enfin que de leur courage seul dépend le succès de leur cause: ils fuient les villes et se réfugient dans les campagnes où ils saisissent leurs armes qui vont désormais décider de la question. En vain des décrets contradictoires surviennent successivement pour attester la fluctuation d'idées où se trouve momentagément l'assemblée nationale, en

raison de l'influence des circonstances: en vaiu les colons s'opposent à cette émancipation que réclame la justice : cette résistance insensée ne produit d'abord d'autres résultats que la méfiance raisonnée des hommes de couleur, que leur mécontentement, et ensuite l'affranchissement général des esclaves que des événemens imprévus précipitent contre le gré des colons. Alors, ils recueillent le fruit de leur fol entêtement; ils reconnaissent enfin que la splendeur de leur règne inique s'est éclipsée devant l'astre de la liberté encore à son aurore. Toutes fois, ils espèrent de pouvoir ressaisir la verge de fer sous laquelle la population colorée de Saint-Domingue a gémi durant près de deux siècles; et sacrifiant à leur ressentiment contre la métropole et ses agens, le prétendu patriotisme qu'ils affectaient au commencement de la révolution, ils hvrent les plus beaux quartiers de la colonie à la domination des irréconciliables ennemis de la France:

On a vu quel était l'état politique de la colonie éspagnole: elle n'eut rien de plus à cœur que d'observer la marche de la révolution qui s'opérait dans la partie française, pour tâcher de se préserver d'une parelle combustion. C'est cet esprit de crainte, auquel se joignirent les préjugés de la couleur, qui porta le gouverneur Joaquim Garcia et l'audience royale de Santo-Domingo à condéscendre au vœu des colons français, en opérant

l'extradition d'Ogé et de ses compagnons, malgré la généreuse opposition du docteur Vicente Antonio de Faura, assesseur du gouverneur. (10) Et lorsque l'insurrection des esclaves dans le Nord eût fait éclater la tempête révolutionnaire, les espagnols cherchèrent à la conjurer, en se faisant les agens de la contre-révolution et en s'emparant de l'esprit de cette masse ignorante par le fanatisme religieux, tout en fascinant ses principaux chefs par quelques hochets de l'aristocratie. C'est ainsi qu'on vit Jean-François, Biassou et le fameux Toussaiat Louverture, prenant les titres de grand-amiral, de vice-roi des. pays conquis, de brigadier des armées du roi, décorés de cordons et de croix, conduire les insurgés au rétablissement de l'ancien régime, consentir même à vendre, comme esclaves, dans la partie espagnole, (à l'exception peut-être de Toussaint) ceux de leurs frères qu'ils faisaient prisonniers en combattant les colons français. (11) Cet état de choses. continua jusqu'à ce que ces colons eurent livré une partie du territoire français aux anglais: alors les espagnols, agissant de concert avec ces derniers, combinèrent des attaques réitérées contre les républicains qui y auraient succombé dans le Nord, si l'énergie qu'ils puisaient dans la plus sainte des causes ne leur avait donné les moyens de combattre avantageusement ces agens du despotisme. Mais, ce qui contribua puissamment à les sauver de la

ruine qui les menaçait, ce fut la soumission de Toussaint Louverture à Laveaux, avec sa nombreuse bande, en 1794. Peu après, survint le traité de Bâle entre la France et l'Espagne qui, abandonnant la colonie espagnole à la république française, se détacha de la coalition des rois contre elle et prescrivit à ses agens à Saint-Domingue une autre conduite à l'égard des républicains. Désormais, cette transaction politique va réduire à l'inaction la colonie cédée, jusqu'au moment où Toussaint Louverture ira en prendre possession au nom de la France.

Les anglais avaient inutilement essayé la conquête de Saint-Domingue. Après quatre années d'une possession toujours inquiétée, ils avaient fini par plier devant les forces républicaines. Deux chess s'étaient distingués, parmi les défenseurs de la colonie, dans la guerre qu'ils firent contre les ennemis de la métropole: André Rigaud dans le Sul, et To: saint Louverture dans le Nord. Une politique machiavélique qui s'effrayait dejà de l'attitude qu'avaient prise ces enfans de la liberté, et qui regrettait peut-être que la Convention eût confirmé, par son décret du 5 Février 1794, la liberté générale proclamée par les commissaires civils, saisit ce moment pour mettre à exécution ( du moins entre ces deux ches ) son projet constamment formé, dès l'aurore de la révolution, de diviser

les hommes que les affinités du sang et un même intérêt doivent toujours tenir étroitement liés: elle espérait ainsi occasionner une inimitié perpétuelle entre les deux classes auxquelles ils appartenaient, et de pouvoir mieux les dominer par cette division. Tel fut le but de la mission d'Hédouville qui vint pour réparer l'insuccès des machinations perversement employées lors de l'affaire de Monbrun et de Desfourneaux, au l'ort-au-Prince, et de celle de ce même Desfourneaux et de Rigaud, aux Cayes. Telle avait été la perfide intention de nos ennemis, sept années plutôt, lorsqu'ils conseillerent, réclamèrent et exigèrent le sacrifice d'environ 250 hommes, connus sous le nom de suisses, qui avaient fait partie de la prise d'armes de 1791. (12)

La guerre se ralluma; mais ce sut entre des strères ..... Ah! qu'ils surent coupables tous les deux de se laisser ainsi égarer!... Que de maux Toussaint et Rigaud eussent épargnés à leur patrie, s'ils avaient su réunir leur influence et les sorces qu'ils dirigeaient, pour proclamer alors cette précieuse Indépendance sans laquelle il ne peut exister pour Haiti ni liberté, ni bonheur!... Toutesois, l'impartiale histoire devra recueillir les saits pour constater si la politique de Toussaint Louverture n'avait pas pénétré le machiavélisme de leurs communs ennemis, et s'il n'avait pas senti la nécessité de cette grande et importante mesure. Quor qu'il

en soit, cette dissention désastreuse dans laquelle succomba Rigaud, occasionna des malheurs immenses : aux horreurs de la guerre civile, l'injustice, disons mieux, la férocité de Toussaint Louverture ajouta de nombreux assassinats. La population, déjà entaminée par les guerres précédentes, éprouva une perte considérable; l'animosité entre les vainqueurs et les vaincus vint aussi diminuer les forces sur lesquelles le gouverneur de Saint-Domingue crut pouvoir compter pour ses projets ultérieurs; et le régime tyrannique qu'il étendit sur toute l'île, après la prise de possession de la ci-devant partie espagnole, servit encore de motifs pour relâcher les liens qui unissaient ce chef à ses concitoyens. Cette administration oppressivé qu'il substitua au régime colonial contre lequel on s'était soulevé, devenait d'autant plus insupportable, qu'elle était infligée par celui qui avait le plus profité de la révolution, et encore au nom de la liberté! Un mécontentement général, sinistre précurseur des catastrophes politiques, fut l'effet de ces rigueurs injustes et n'attendait qu'une occasion pour se développer: elle ne tarda pas à se présenter.

Le gouvernement consulaire de la France, alarmé pour la colonie du pouvoir dont le général Toussaint s'était vu contraint de s'emparer par le résultat de la mission d'Hédouville; redoutant l'issue des régociations vraics ou fausses d'une puissance rivale

avec le nouveau gouverneur de Saint-Domingue; informé du mécontentement général; excité d'ailleurs par les clameurs des colons qui croyaient entrevoir dans un prochain avenir leur expulsion de l'île; et cédant sans doute aux ignobles préjugés auxquels le génie du grand capitaine ne s'est pas montré supérieur: le gouvernement consulaire crut ce moment favorable pour opérer à Saint-Domingue le renversement de l'ordre de choses que la France y avait elle-même établi: il crut pouvoir y rétablir Pesclavage, comme il le sit à la même époque à la Martinique et à la Guadeloupe, alors même qu'il sollicitait de la législature française l'odieuse loi qui autorisait cette méprisable mesure: c'était le prélude du retour à la monarchie. Une armée sut donc expédiée dans ces honteuses vues. Confiée à l'habileté du capitaine-général Leclerc, beau-frère de Bonaparte et confident de son projet, elle venait, disaiton, sous les auspices de la liberté et de l'égalité, accomplir les vœux de la France, en faisant jouir les français de Saint-Domingue de la plénitude de leurs droits: elle n'était composée que de braves défenseurs de la mère patrie, d'autant moins suspects qu'ils venaient de combattre sur le sol européen les ennemis de cêtte même liberté. Aussi, cette entreprise fut-elle couronnée d'un plein succès; et la défection du général Toussaint fut produite autant par son irrésolution dans cette circonstance décisive

to uper /

que par l'espoir que l'on mettait généralement dans les forces protectrices de la France.

Mais, que cet espoir sut prompt à s'évanouir! Qu'ils furent courts ces instans d'illusion! Que d'actes atroces furent commis sans provocation sur les malheureux indigènes, jusqu'alors si aveugles dans leur dévouement à la France !... Eh! pouvaient-ils se défendre d'une juste indignation à la vue des potences élevées sur toutes les places publiques, en remplacement du majestueux palmier consacré naguère à la liberté. à la vue de ces immenses étoussoirs, des noyades, des massacres en tous genres? à la vue des dogues affamés expressément amenés de l'île de Cube pour dévorer toute une population, par cela seul qu'elle réclamait les précieux avantages résultant de la reconnaissance explicite de ses droits naturels?... Qu'on ne s'étonne donc pas si les haïtiens, dans leur impétueuse colère, ont exercé de si terribles représailles contre leurs bourreaux! Qu'on examine avant tout quelles atrocités provoquèrent ces vengeances, et qu'on ose dire si des hommes éclairés peuvent être plus excusables d'avoir commis les unes, qu'un peuple alors généralement dépourvu de lumières qui exerça les autres! Ah! sans doute, l'Humanité doit en gémir: il lui appartient de réclamer contre cette inconcevable fureur qui porte les hommes à s'entre-détruire, en étauffant ainsi les sentimens de fraternité qui devraient toujours les unir: sans doute il y aurait eu une admirable générosité à éloigner de ce pays les pervers qui avaient été ou auteurs ou provocateurs de ces infames assassinats; mais nul n'a le droit de reprocher aux seuls haïtiens les actes qu'ils ne commirent que dans l'exaltation de passions dont les terribles effets seront jugés excusables par l'impartiale postérité, parce qu'ils ont été excités par l'attentat le plus horrible sur leur vie, leur honneur et leur liberté.

Enfin, après un généreux dévouement et d'héroï-

ques efforts, les phalanges indigènes étaient parvenues à expulser du territoire de l'ancienne partie française l'armée expéditionnaire que la France y avait envoyée: il fallut ajourner l'expulsion des forces qui retenaient encore sous sa domination la partie de l'Est, jusqu'à un tems plus opportun; mais le moment était arrivé où le peuple haitien devait, par un dernier acte d'autorité nationale, se régir par des lois consenties par et pour lui-même. L'Indépendance d'Haïti sut solennellement proclamée par les héros qui l'avaient conquise: elle était le résultat inévitable de deux cents ans d'oppression, d'injustices et d'iniquités en tout genre : elle seule pouvait assurer le bonheur du peuple. Il était donc naturel de penser qu'il allait jouir de cette félicité sous le gouvernement du chef courageux qui l'avait guidé dans cette immortelle conquête et qui, pour ce motif, a mérité le titre glorieux de Libérateur d'Haiti que

l'histoire doit lui conserver, malgré sa conduite postérieure : une administration paternelle eût été le complément de sa gloire et lui eût acquis de nouveaux droits à la reconnaissance nationale. Mais, comme il arrive quelquesois que l'homme le mieux intentionné, dès qu'il est paryenu au saîte des grandeurs, abjure les généreux sentimens qui l'animaient auparavant, le général Dessalines, qui avait encouru de justes reproches pour les excès qu'il commit pendant et après la guerre civile, et qui semblait être revenu de ses erreurs durant la guerre de l'indépendance; le général Dessalines ne vit bientôt dans ses concitoyens que des esclaves faits pour obéir aveuglément à ses caprices. Décoré de la pourpre impériale, à l'imitation de Napoléon, il crut devoir être un maître absolu; et en rétablissant le régime de Toussaint Louverture, au lieu de profiter de ses fautes, il prouva qu'il ne voulait régner que par la crainte. Et tel fut son égarement, que sentant la nécessité de purger tout le territoire haitien de la présence des français, et dirigeant une partie de l'armée indigène contre les forces que commandait le général Ferrand qui, par un acte public, avait encore provoqué cette tentative d'expulsion; (13) loin de traiter en compatriotes, en frères, les habitans de la partie orientale pour en faire autant d'auxiliaires contre nos ennemis communs, il détruisit leurs bonnes dispositions par les actes les plus

cruels; car après le siège infructueux de Santo-Domingo, il ordonna l'incendie des villes et des bourgs, la capture de tous les habitans que l'on pouvait atteindre, pour les amener prisonniers dans les autres départemens, et le massacre de tous ceux qui fuyaient, avec raison, cette armée dévastatrice. Ainsi, la conduite impolitique et inhumaine du général Dessalines retarda beaucoup plus long-tems la fusion des deux peuples, que ne l'auraient pu faire la domination de Toussaint Louverture et la prétendue antipathie que des esprits prévenus croyaient exister entre eux. Un gouvernement fondé sur des principes si contraires à ceux de l'ordre social devait infailliblement s'écrouler au moindre choc: il ne fallut en effet qu'un instant pour renverser le formidable Empereur qui, une minute auparavant, menaçait de tout écraser sous le poids de son sceptre de fer.

Après cette épouvantable catastrophe où l'énergie du peuple haïtien donna une si éloquente leçon aux despotes, il était encore raisonnable d'espérer que Henry Christophe, qui s'était distingué dans la guerre contre les français, et que son ancienneté dans l'armée appelait en quelque sorte au pouvoir exécutif, profiterait de cette récente expérience pour amender son naturel déjà connu par des actes inhumains, et reconnaîtrait la nécessité de suivre l'expression de la volonté générale comme règle unique de sa conduite. Vain espoir! C'est au moment où

les représentans du peuple achevaient, sur les dé, bris fumans de la tyrannie, l'œuvre de sa régénéra, tion qui contenait les principes les plus propres à fonder son bonheur, que ce nouveau Phalaris parvient, par un coupable abus de l'autorité qui lui était dévolue, à mettre en mouvement des forces imposantes qu'il dirige contre l'assemblée constituante réunie au Port-au-Prince; au moment où elle venait de l'appeler à la présidence de la République d'Haiti!..... Il fallut encore se livrer à toutes les horreurs de la guerre civile: elle vint de nouveau diviser les ensans d'une même famille et porter la désolation dans un pays qui renaissait à petne de ses ruines. Combien n'a-t-elle pas nui à la civilisation du peuple haitien et aux progrès de sa prospérité dès-lors interrompue!...

Heureuse toutesois de posséder dans son sein le génie bienfaisant que la Providence semble avoir créé pour consoler Haïti de ses calamités sans cesse renaissantes, la Rèpublique soutint avec avantage cette lutte sanglante; et tandis que Christophe renouvellait horriblement les assassinats de Toussaint Louverture et rétablissait son système de terreur, en ceignant son front du bandeau royal, Alexandre Petion ménageait le sang précieux de ses concitoyens en se tenant sur une exacte désensive, et accueillait comme des frères ceux qui suyaient le tyran du Nord pur que le sort de la guerre saisait tomber en son

pouvoir. Ses mœurs douces, ses vertus publiques et privées, sa modération exemplaire, son courage et ses talens militaires, sa politique profonde: toutes ces qualités éminentes qui constituent l'homme d'état, l'homme de bien et le vrai patriote servirent autant à l'affermissement de nos institutions politiques dont il fut le promoteur, qu'à leur assurer la prépondérance qu'elles exercèrent sur le régime de Christophe et qui amena sa fin tragique et la réunion du Nord aux autres départemens. C'est encore à la sagesse de Pétion, à sa politique basée sur l'humanité et la justice, que nous devons l'extension de nos relations avec les peuples civilisés dont le commerce fut accueilli avec toute la bienveillance qu'il devait trouver chez une nation jalouse de prendre rang parmi eux. Cependant, que de peines et de soucis ce grand Citoyen n'éprouva-t-il pas durant les onze années de sa glorieuse administration! Que d'entraves l'ambition et les passions égoïstes ne lui suscitèrent-elles pas!.... toujours guidé par l'amour du bien public, il sut opposer à ses rivaux une modération au-dessus de tous les éloges. C'est surtout dans la déplorable scission du Sud, dont le fin désirée fut heureusement amenée par le patriotisme éclairé du général Borgella, qu'A. Pétion montra toute sa sollicitude pour le bonheur de son pays, alors que placé en présence d'un ennemi qui venait d'augmenter ses moyens par la reddition du Môle, il avait encores a s'opposer à cette dangereuse et imprudenté diversion des forces républicaines. Bientôt aplès, et dans les vues d'asseoir le bonheur général sur les bases les plus larges, il provoqua du corps legis latif le don d'une récompense nationale en faveur des fonctionnaires et des défenseurs de la patrie, et l'alienation à un modique prix des biens du domaine public. Par ces actes généreux, il attacha chaque citoyen au sol haitien: chacun d'eux s'identifia davantage au sort du pays devenu le seul asile' honorable pour eux et leurs semblables. Enfin.: après avoir contribué à l'anéantissement de la puissance espagnole dans l'Amérique méridionale, par les secours généreusement accordés à S. Bolivar en 1816, au moment où la nation établissait? la pondération des pouvoirs politiques d'une nianière plus stable et plus analogue à l'esprit du siècle? il descendit dans la tombe avec toute la sérénité de l'homme juste et humain, emportant les viss et sincères regrets de l'universalité de ses concitoyens.

Emulateur de Pétion, son magnanime successeur, aussitût son avénement au pouvoir exécutif, s'occupé sans relache de restaurer les finances de l'État que des circonstances difficiles avaient altérées: il sait que sans moyens pécuniaires on conçoit en vain les entreprises les plus utiles. Bientôt le crés dit public renaît et donne les plus héureuses es

pérances sur une administration vigoureuse, mais sage. Une tournée dans le département du Sud apprend au chef du gouvernement que l'insurrection de la Grande-Anse est une horrible plaie pour la Bépublique; et méditant déjà la réunion du Nord, il ordonne que cette insurrection finisse ses désastreux effets: treize mois suffisent pour y rétablir l'ordre et la prospérité. En apprenant au peuple haïtien cette heureuse pacification, qui n'a coûté la vie qu'à quelques insurgés persévérans dans leur folle résistance, le Président Boyer annonce aux guerriers qui ont bien mérité de la patrie, qu'ils ont encore de nobles travaux à entreprendre. Aussitôt le farouche Christophe conçoit les plus grandes craintes: un pressentiment, émané de sa conscience qui n'a cessé de lui reprocher ses crimes, l'avertit que son règne affreux va finir: il veut, il ordonne que la ville de Saint-Marc soit mise de nouveau sur le pied d'une formidable désense. Malheureux! c'est de là que doit partir le coup de tonnerre que Dieu t'apprète! En attendant, une apoplexie foudroyante le renverse dans l'église de Limonade: c'est dans cet asile consacré à la Divinité, c'est durant les prières publiques que la main du Créateur s'appesantit sur sa tête coupable! Deux mois ne se sont pas encore écoulés après cet événement, lorsque la vaillante 8e, demi-brigade d'infaterie secoue le joug du despote et livre SaintMarc à la République: vingt-trois jours après, Henry Christophe n'était plus, son trône sanglant avait disparu, et le Président d'Haïti délivrait nos frères de la plus affreuse tyrannie, en proclamant la Constitution de l'Etat au Cap-Haïtien.

Cet important événement, qui terminait sans effusion de sang une guerre civile de quatorze années, en justifiant les prévisions d'Alexandre Pétion et de son successeur, servit aussi à prouver la supériorité du régime légal sur le despotisme, de la justice sur la tyrannie. Bientôt, l'accession du territoire de l'Est à la République vint accomplir les dispositions de la loi fondamentale, ên réunissant en un seul faisceau tous les habitans d'Haiti dont' l'homogénéité préparait ce pacte de famille. Vainement quelques esprits prévenus proclamèrent son' indépendance de la métropole espagnole, pour en ériger un Etat distinct : les auteurs de la révolution du 1er. Décembre 1821 avaient établi un ordre? de choses incompatible avec l'existence de la Ré-! publique, qui avait jusque-là ajourné cette prisé; de possession pour n'y opérer que la conquête dess cœurs. La sagesse de cette politique avait trop' bien profité à l'égard du Nord, pour n'être pas suivie envers les citoyens de la partie orientale. Aussi s'empressèrent-ils d'appeler de leur vœu cette réunion fraternelle, eux dont le courage patriotique avait, à l'imitation des autres haitiens,

délivré le pays, en 1809, du reste de l'armée qui en faisait encore une colonie française; eux qui; pour cette œuvre glorieuse, avait alors reçu d'Alexandre Pétion des conseils et des secours en armes et en munitions. Dès-lors, le Chef de l'Etat dut céder aux pressantes instances du peuple qui habite ces fertiles contrées, et aller arborer sur la Tour de la plus ancienne ville du Nouveau-Monde le pavillon national, emblême de l'union cordiale des haïtiens, et proclamer les salutaires institutions qui ont porté Haïti au rang qu'elle occupe parmis les nations.

Tant de succès devaient porter leur fruit. Les relations extérieures, honorablement établies depuis vingt-deux ans, étaient déjà une reconnaissance tacite de l'indépendance de ce pays que la nature a si avantageusement placé au centre de l'Archipel Colombien: après de longues négociations, un acte, qui porte une reconnaissance explicite et nouvelle, y vint ajouter une formalité de la part de la puissance dont les prétentions étaient basées sur la perte des propriétés des colons occasionnée par leur expulsion de l'île. En cette circonstance, le gouvernement de la République se décida, pour terminer tout litige, à accorder une indemnité en faveur de ces colons. Ce don, émané de sa seule volonté, avait déjà été offert lors de la mission de Lavaysse et avait toujours fait la base des négociations.

postérieures: il ne saurait prouver que les haitlens aient pensé que leurs droits à briser leurs fers sussent contestables; car, si d'une part ils ont acquiescé à cette indemnité réclamée par l'ordonnance du 17 Avril 1825, de l'autre la France n'a pas moins reconnu ¿ par le sait de cette ordonnance et quelle que soit sa sorme, les droits des haïtiens à l'indépendance absolue de leur pays qui date, non du jour de l'émission de cet acte du roi de France, mais du jour où la volonté nationale, souveraine comme celle de tous les peuples, prononça la solennelle résolution de constituer Haïti en état libre et indépendant de tous les gouvernemens de la terre.

Enfin, quelques années après cette transaction politique, et dans l'espoir sans doute d'obtenir un pareil dédommagement pour une suzeraineté que l'absolutisme voudrait encore faire prévaloir sur la toute-puissance des peuples qui l'ont irrévocablement infirmée, le roi d'Espagne envoya auprès du gouvernement de la République un plénipotentiaire chargé de réclamer la restitution de la partie de l'Est. Cette mission, qui eut lieu en 1830, ne pouvait avoir d'autre résultat que celui qu'elle a obtenu, puisqu'il existe tant de motifs qui s'opposent à cette aliénation du territoire de la République, outre ceux dérivant de la Constitution de l'Etat la laquelle il ne saurait être dérogé. Et d'ailleurs, aucun droit ne pouvant être reconnu raisonnable.

Souveroniele

ment en faveur de l'Espagne, sur cè qu'il a plu à son plénipotentiaire d'appeler la partie espagnole de Saint-Domingue, le gouvernement haitien a dû repousser la demande de S. M. Catholique. (14)

Nota. - On a cru devoir terminer ici le précis historique.

## **EPOQUES**

Des événemens mémorables arrivés en Haiti ou ayans rapport à ses habitans.

- 1492. Décembre 6. Christophe Colomb découvre l'île d'Haïti, et entre dans le port qu'il nomma Saint-Nicolas, ainsi que le Cap qui en forme l'entrée au Nord : c'est le Môle-Saint-Nicolas.
- 1493. . . . . . . . . . . Ce navigateur jette les fondemens de la ville d'Isabelle, sur la côte nord de l'île.
- che de l'Ozama, et prend le nom de Nouvelle-Isabelle.
- 1504. . . . . . Elle est transsérée sur la rive droite de cette rivière et reçoit le nom de Santo-Domingo.
- 1630. . . . . . Les Flibustiers commencent la conquête de la partie française : ils prennent possession de la Tortue.
- 1840. . . . Le commandeur de Poincy, gouverneur des îles de l'Amérique, envoie Levasseur prendre le commandement des Flibustiers français: il chasse les anglais de la Tortue.

- · (\* 33```) 1777, Juin 3. Traité définitif entre les cours d'Espagne et de France qui règle les limites des possessions des deux nations. 1787. Décembre 21. A la nouvelle de la convocation des étatsgénéraux en France, les colons s'agitent pour y être appelés. 1789. Juin 28. Admission des députés de Saint-Demingue en France. Octobre 19. De Joly, avocat au parlement de Paris, J. Raimond, Fleury, Dusouchet de Saint Réal, Honoré et V. Ogé, commissaires des hommes de couleur, se présentent à l'assemblée nationale et remettent leurs pétitions tendant à obtenir l'égalité des droits politiques, Novembre 2. Assemblée des électeurs au Cap. Meurtre de Lacombe, pour avoir demandé les droits politiques en faveur des hommes de couleur. 1789. Novembre 19. Meurtre de Ferrand de Baudières, au Petit-
- Goave.
- 1790. Février 24. Premier rassemblement des hommes de couleur des Vérettes et de l'Artibonite sur l'habitation Plassac, près de la Petite-Rivière.
  - 27. Convocation de l'assemblée coloniale par le comité de l'Ouest au rom des assemblées provinciales du Nord, de l'Ouest et du Sud.
  - 8. Décret de l'assemblée nationale qui arrête la formation des assemblées coloniales.
    - 28. Autre décret qui admet à les composer toutes les personnes propriétaires ou contribuables, âgées de 25 ans.
  - Avril 15. La première assemblée coloniale, réquie à

Saint-Marc, se constitue assemblée génée: rale de la partie française de Saint-Domingue. 26. Affaire du Fond-Parisien : les blancs pouz-1**490.** Avril suivent la famille des Poisson et des Desmares qui se réfugic à Neybe. 28. L'assemblée de Saint-Marc décrète les bases: Mai fondamentales de la Constitution de Saint-Domingue: elle était composée de 212 représentans de la colonie. 19. Confirmation de cette assemblée par l'as-Juillet semblée pationale. 30. Le colonel Mandait dissout, par la force des €€ . armes, l'assemblée provinciale de l'Ouest qui tenait ses séances au Port-au-Prince. 4. Premier mouvement aux Cayes: mort de Aott Codère, commandant de cette ville. 9. 25 membres de l'assemblée de Saint-Marc المر partent pour France à bord du veisseau le Léopard. 9. Députés du Port-au-Prince et de la Croixe des-Bouquets à l'assemblée nationale. 33. Vincent Ogé débarque au Cap à 7 heures Octobre du soir.

Movembre 7. Les hommes de couleur de l'Ouest et du Sud se rassemblent à la voix d'Ogé.

🥴 🤫 20. Ogé est arrêté à Hinche avec 23 autres.

46 46 25. J.-B. Chavannes est arrêté à Saint-Jean, avec l'esclave Louis.

Décembre \$1 Ils sont livrés au nombre de 26, à Santo-Domingo, au chevalier des Ligneries.

1791. Février 23. Le conseil supérieur du Cap condamne V. Ogé et J. R. Chavennes à être rompus viss.

1791. Février 25. Ils subissent cet horrible supplice. 26. Jucques Ogé et 22 autres sont condamnés à la même mort, et 13 aux galères perpétuelles. 4. Mauduit est assassiné au Port-au-Prince. Mare André Rigaud qu'il avait fait arrêter, est mis en liberté par le peuple. Blanchelande avait fui de la ville : Caradeux est reconnu capitaine-général de la garde nationale. 5. Première municipalité du Port-au-Prince. 15. Décrèt de l'assemblée nationale portant ad-Mai mission dans les assemblées coloniales des affranchis de toutes couleurs, nés de pères et mères libres. Juin 26. L'assemblée nationale déclare qu'il n'y a pas lieu à accusation contre les membres de l'assemblée générale de Saint-Mare, et les autorise à repasser à Saint-Domingue. Une nouvelle assemblée se réunit à Léogane et delà se transfère au Cap. Juillet Plusieurs ateliers d'esclaves forment des rassemblemens insurrectionnels dans l'Ouest, qui sont facilement dispersés par la maréchaussée. Août 11. Un incendie éclate sur l'habitation Chabaud, au Limbé, dans le Nord. 22. L'insurrection est générale dans cette partie : plusieurs hommes de couleur sont massatrés au Cap, étant accusés par les blancs d'être les auteurs de la révolte des noirs. 24: L'assemblée générale du Cap adresse une lettre au gouverneur de la Jamaïque pour lui demander des secours. Elle députe deux de ses membres à cet effet : cette

négociation n'obtient que l'envoi de 500 fusils et des munitions de guerre et de bouche, par lord Effingham.

F791. Ao

Octobre

7.

29. Troisième rassemblement des hommes de couleur dans l'Ouest et dans le Sud : ils se confédèrent et se choisissent des chefs , sortent du Port-au-Prince pour s'établir à la Charbonnière , à la Croix-des-Bouquets et au Mirebalais.

Septembre 2, Les blancs du Port-au-Prince font une sortie contre eux : une affaire s'engage sur

tie contre eux: une affaire s'engage sur l'habitation Pernier, dans la plaine du Cul-de-Sac; les hommes de couleur sont vainqueurs. A. Pétion y sauve la vie à un officier du régiment d'Artois qui avait été fait prisonnier.

i. Mermoudie

- 7. Concordat des hommes de couleur avec la paroisse de la Croix-des-Bouquets.
- Concordat avec le Port-au-Prince.
   Concordat avec Saint-Marc.
- 24. L'assemblée nationale rend un décret que laisse aux assemblées coloniales la faculté de statuer sur l'état politique des hommes de couleur.
- 23. Un traité de paix est signé sur l'habitation Damiens, dans la plaine du Cul-de-Sac, entre les hommes de couleur et les blancs, par lequel ceux-ci reconnaissent aux autres les droits politiques proclamés par le décret du 15 Mai.
- 24. Les hommes de couleur font leur rentrés au Port-au-Prince, Caradeux est nommé commandant général des gardes nationales

de l'Ouest, et Beauvais commandant en second.

Sur la nouvelle du concordat, l'assemblée générale du Cap envoie de nouveaux députés à la Jamaique pour offrir au gouverneur de lui remettre la colonie : cette offre fut refusée.

- 1791. Novembre 2. Cette assemblée, en apprenant l'émission du décret du 24 Septembre, renvoie à un tems plus éloigné l'émancipation politique des hommes de couleur.
  - 21. Affaire entre eux et les blancs au Port-au-Prince: incendie d'une partie de cette ville. Les hommes de couleur en sortent et se retirent à la Croix-des-Bouquets: ils renouvellent le concordat avec les communes environnantes.
  - 28. Les commissaires civils Mirbeck, Roume et Saint-Léger arrivent au Cap.
    - Jean-François et Biassou adressent une lettre à l'assemblée générale du Cap pour proposer de faire rentrer dans l'ordre les noirs insurgés moyennant 400 libertés pour les chefs : cette assemblée s'y refuse.
- Décembre 16. Le vaisseau le Borêz canonne le fort Bizoton.

  1792. 

  Saint-Léger se rend au Port-au-Prince : son arrivée en fait cesser le siège que faisaient les hommes de couleur.

Borel, membre de l'assemblée du Cap, vient faire la guerre dans l'Artibonite: il est chassé par les hommes de couleur qui font un traité avec le vicomte de Fontanges, semblable aux concordats de l'Ouest.

- 138 )

  1792. Février

  18. Le poste Alerqy est enlevé dans la plains des Cayes.

  "Mars

  12. Suint-Léger parvient à dissoudre le rassemblement du Tron-Coffi, dans les mornes de Léogane.

  "22. Les blancs du Port-au-Prince se rendent à la Croix-des-Bouquets : les hommes de couleur soulèvent les ateliers sous la sonduite de Hiacinthe et forcent les blancs à
  - expédition, l'insurrection des noirs devint générale dans l'Ouest et dans le Sud.

    Avell 2. Suint-Léger a une entrevue à Saint-Marc avec Pinchinat et se décide à partir pour France.

    Alirbeck y retourne aussi.
    - . "
      4. L'assemblée nationale rend un décret qui abroge celui du 24 Septembre et rétablit celui du 15 Mai 1791.
      - sion à l'assemblée nationale.

        19. Blanchelande et Roume partent du Cap pour venir à Saint-Marc où un conseil de paix

18. Les Amis des Noirs demandent leur admis-

rentrer au Port-au-Prince. Après cette

- venir à Saint-Marc où un conseil de paix et d'union s'était formé entre les blancs et les hommes de couleur et avait renouvellé les concordats : cent du Port-au-
- Prince seuls s'y opposaient dans l'Ouest.

  5. Blanchelande attaque cette ville par mer.
  Rigaud du côté du Sud, Beauvais et Roume
  par la plaine: la ville se soumet, et le
  décret du 4 Avril y est exécuté. Pralote
  est assessiné.
- Septembre 17. Les commissaires civils Sonthonax, Polvérel et Ailhand déparquent au Cap, avec les

Jaillet

généraux Desparbés, d'Hinisdal, de Lasalle et de Montesquiou-Fesenzac, et 5000 hommes de troupes.

702. Octobre 12. L'assemblée coloniale du Cap est supprimée par la commission civile qui la remplaça par une commission intermédiaire.

20. Les commissaires civils deportent Blanchelande, Cambefort et autres.

21. Desparbès est aussi forcé de s'embarquer:
il avait voulu opérer la contre-révolution
à la nouvelle des événemens du 10 Août
en France. Le général Rochambeau, venu

de la Martinique avec un renfort de 1800 hommes, est nommé gouverneur par les commissaires. D'Hinisdal part pour France.

Décembre 8. Embarquement de Larchevêque-Thibaut et autres au Cap.

1793. Janvier 12. Polvérel fait emporter le camp des Platons
par le général Hardy.
Rochambeau reçoit l'ordre de partir pour

la Martinique. Labeaux lui succède dans le commandement des troupes. les propositions sont faites au gouvernement

23. Des propositions sont faites au gouvernement auglais, à Londres, par les colons de Sulut-Domingue.

25. Borel prend le commandement du Port-au-Prince et arrête Hanus de Jumécourt et Constard.

12. Les commissaires Sonthonax et Polvérel marchent contre le Port-au, Prince, Lassille par la plaine et Béauvais du côté du Sud. Le vaisseun Tamérica canonne la ville qui se soumet. Borel va s'embarquer à Jacmel pour la Jamaïque. — Les commissaires civils organisent au Port-au-Prince la légion de l'Ouest, dite de l'Egalité; ils chargent Pinchinat et Rigaud d'aller soumettre la Grande-Anse.

- 1793. Juja
- 20. Le général Galbaud était arrivé au Cap en qualité de gouverneur général : une mésintelligence éclate entre lui et les commissaires civils qui s'y étaient rendus. Une affaire terrible en est le résultat, et le Cap est incendié. Des bandes d'esclaves sont appelés au secours des commissaires et obtiennent la liberté après le succès remporté contre Galbaud.
- Juillet 14. Affaire de Bandolet aux Cayes : il tente l'assassinat de Rigand.
  - Août 29. Sonthonax, resté seul au Cap, apprend que Jean-François va marcher contre lui en appelant à la liberté tous les noirs qui se réuniront à lui. N'ayant point de forces suffisantes, il prend le parti de proclamer la liberté générale dans toute la
- Septembre 3. Les anglais acceptent, à la Jamaïque, les propositions faites par les colons de Saint-Domingue. Dans le cours de ce mois, ils prennent possession successivement de Jérémie,

colonie.

nent possession successivement de Jérémie, du Môle-Saint-Nicolas, de Saint-Marc, etc. Laveaux est reconnu gouverneur-général.

- "Novembre 1. Polvérel proclame, au Port-au-Prince, la liberté générale.
- 1794. Janvier 28. Les espagnols et les bandes de Jean-François s'emparent du Fort-Liberté.

4. La Convention nationale rend un décret qui confirme la liberté générale dans les colonies françaises, sur la motion de Dans

ton.
7. olvérel promulgue un réglement agraire.
9. Meurtre d'Halaou, à la Croix des-Bouquets.

Son intention était d'assassiner le général Beauvais.

Mars 17. Affaire de Sonthonax et Desfourneaux contre Monbrun, au Port-au-Prince.

Juin

5. Les anglais entrent au Port-au-Prince. Sonthomax et Polvérel vont à Jacmel, escortés par Beauvais : ils y trouvent Rigaud.

Peu de jours après, la corvette l'Espérance y arrive de France, portant le décret d'accusation rendu par la convention nationale contre les commissaires civils:

ils obsissent et se constituent prisonniers. Rigaud fait arrêter Monbrun à Jacmel et ensuite le renvoie en France. Il reprend

Léogane sur les anglais.

Laveaux se tenait au Port-de-Paix , ct Villate au Cap.

25. Toussaint Louverture abandonne les espagnols et passe au service de la France, en se soumettant à Laveaux: il est fuit général de brigade.

"Juillet 7. Horrible massacre des français par les espagnols et Jean-François au Fort-Liberté.

1795. "

22. Paix entre la France et l'Espagne par le traité de Bâle: cossion de la partie espagnole à la France. (4 thermidor en 3.)

Décembre 22. Attaque infructueuse des anglais contre Léo-

gane : la fort Ça-ira contraint la flotte I

OF MAY

21. Affaire de Villate et Laveaux, su Cap. Ce dernier, reconnaissant de l'assistance que fui avait donnée Toussaint Louverture, en le délivrant des prisons où Villate l'avait enfermé, l'admet dans son conseil et le proclame le Libérateur des Noirs.

la M

et le proclame le Libérateur des Noirs.

12. Sonthonax revient, accompagné de quatre autres commissaires civils, Giraud, Leblane, Roume et J. Roimond. Les deux premiers abandonnent bientôt la commission:
Roume va à Santo-Domingo comme agent de la République; et J. Raimond reste auprès de Sonthonax.

La commission publie une amnistie; mais, sur les plaintes de Laveaux, Sonthonax met hors la loi Villate à qui la commission avait pardonse, et conçoit des-lors un projet qui le porte à élever Toussaint Louverture au grade de général de division.

Leuverture au grade de general de division.

Kerverseau, Rey et Leborgne de Boigne sont
envoyés aux Cayes par Sonthonax pour y
détruire l'influence de Rigaud : Desfournéaux y va pour prendre le commandement des troupés. Sonthonax donne l'or-

dre d'arrêter Pinchinat.

hommes de couleur se soulèvent.

50. Rigaud rentre aux Cayes. Les délégués sont forces de s'amender et sont bientôt rappelés par la commission civile.

Southonax est nomme député au corps Lo-

1796. Aoft

gislatif: Luveaux venait d'y être nommé aussi. Cette nomination fut un coup de politique de Toussaint.

1797. Mai ou Juin Toussaint Louverture est hommé général en chef de l'armée de Saint-Domingue par la commission civile.

Août 20. Il écrit une lettre à Sonthonax pour l'inviter à partir pour France.

1798. Janvier 2. Loi organique des colonies françaises par le Corps Législatifi

"Avril 21. L'agent Hédouville arrive au Cap: Toussaint et Rigaud s'y rendent en même-tems pour le voir: il reste seul de la commission civile par la nomination de J. Raimond au conseil des cinq-cents.

Mai

C. Les anglais capitulent avec Toussaint et évacuent le Port-au-Prince et les autres quartiers de l'Ouest.

" Août 22. Ils évacuent Jérémie.

Octobre 2. Ils évacuent le Môle-Saint-Nicolas.

Toussaint et Rigand sont appelés au Cap

par Hédouville qui réussit à les désunir,

en autorisant Rigand à ne pas obéir à

Toussaint.

est forcé de s'embarquer et, de retourner en France.

" Novembre 12. Toussaint rend compte de cet embarquement au directoire exécutif.

1799. Janvier 24. Roume succède à Hédouville, ayant été appelé de Santo-Domingo par Toussaint.

Juin 18. Rigaud s'empare du Petit-Goave : commencement de la guerre civile suscitée par Hédouville.

(44) 1800. Au commencement de cette année, l'évactie ation de Jacmel a lieu par A. Pétion. Toussaint est confirmé général en chef par Bonaparte. 27. Roume rend un arrêté ( le 7 Floréal an Avril 8) qui enjoint à Toussaint d'envoyer le général Agé prendre possession de la partie espagnole. Ce général est forcé de retourner de Santo-Domingo. Juin. 19. Roume rend un nouvel arrêté ( le 27 Prairial) qui révoque le premier. Jaillet 8. Le colonel Vincent est envoyé aux Cayes

par Roume et Toussaint pour sommer

les habitans à se rendre et Rigaud à
s'éloigner du pays.

29. Rigaud s'embarque à Tiburon: fin de la guerre civile.
 Novembre 26. L'agent Roume cesse ses fonctions et part

pour France.

1801. Janvier Toussaint fait marcher 10,000 hommes pour aller prendre possession de la partie es-

pagnole.

6. Don Joaquim Garcia écrit à Toussaint pour l'engager à retourner.

21. Une convention est prise entre eux pour la remise de la partie de l'Est.
26. Toussaint entre à Santo-Domingo.

7. L'assemblée centrale de Saint-Domingue proclame la Constitution par laquelle Toussaint Louverture est nommé gouverneur-

général de l'île.

1882. Tévrier 5. L'armée française débarque au Cap: incendie de la ville par Christophe.

| 1802. | Ferrier     | 5. Elle débarque au Port-au-Prince.                                                                                 |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46    | 66          | 11. Un détachement prend possession de Léogane:                                                                     |
| •     |             | incendie de la ville par Pierre-Louis Diane.                                                                        |
| 66    |             | 12. Le général Humbert entre au Port de-Paix :                                                                      |
|       |             | incendie de la ville par Maurepus.                                                                                  |
| ų.    | ci.         | 17. Proclamation de Leclerc qui met hors la loi Toussaint et Christophe.                                            |
| "     | **          | 20. Paul Louverture appelle Kerverseau à Santo-                                                                     |
| ٠     |             | Domingo.                                                                                                            |
| 46    | 66          | 23. Combat de la Couleuvre où Toussaint a donné                                                                     |
| "     | *           | des preuves d'un grand courage.~  24. Le général Boudet entre à Saint-Marc : in- cendie de la ville par Dessalines. |
| ts    | Mars        | Leclerc vient au Port-au-Prince                                                                                     |
| " .   | <b>46</b> . | 24. Evacuation de la Crête-à-Pierrot par Lamar-<br>tinière et Magny.                                                |
| *6    | <b>66</b>   | Christophe et Dessalines se soumettent.                                                                             |
| ð¥ .  | · Mai       | 1. Arieté de Leclerc qui rapporte celui du 17                                                                       |
|       | 352-04      | Février. Il écrit à Toussaint qui se sou-                                                                           |
|       | •           | met et se retire sur l'habitation Sansey,                                                                           |
|       |             | aux Gonaïves.                                                                                                       |
|       |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                               |
|       |             | Rochambeau est envoyé au Port-au-Prince,<br>en remplacement de Boudet. Rigaud. ar-                                  |
|       |             | rive en cette ville : bientôt après il est                                                                          |
|       |             |                                                                                                                     |
|       | Juin        | rembarqué pour France.                                                                                              |
| •••   | Jun         | 11. Arrestation de Toussaint par le général Bru-                                                                    |
|       | ٠.          | net: il est conduit aux Gonaïves où il                                                                              |
|       |             | - est embarqué sur le vaisseau le Héros.                                                                            |
|       | •           | Le 22 Prairial, an 10 (12 Juin) Leclerc                                                                             |
| •     |             | émet une proclamation qui annonce cet                                                                               |
|       | 0           | événement.                                                                                                          |
| . 🖚   | Septembr    | a 14. Pétion porte Clervaux et Christophe à sa                                                                      |
| .•    |             | retirer avec lui dans les bais: les deux                                                                            |

| ( 10 )                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| premiers partent du Haut du Cap. Des-                                               |
| talines les imite.                                                                  |
| 1802. Novembre 2. Mort de Leclerc au Cap. Rochambeau lui succède.                   |
| 1803. Octobre 10. Expulsion des français du Port-au-Prince.                         |
| 4 4 17. " des Cayes.                                                                |
| " Novembre 28. " du Cap.                                                            |
| 1804. Janvier 1. Le peuple haitien proclame son Indépendance.                       |
| Le général Dessalines est nommé gouver-                                             |
| neur-genéral.                                                                       |
| " Octobre 8. Il prend le titre d'Empereur.                                          |
| 1805. Février 16. Il marche contre Santo-Domingo.                                   |
| " Mars 7. Il forme le siège de cette ville.                                         |
| " 28. Le siège est levé par l'arrivée d'une escadre                                 |
| venant de France, apportant 4000 hommes<br>de troupés.                              |
| " Mai 20. Constitution imperiale d'Haiti.                                           |
| 1808. Octobre 14. Une insurrection se forme dans la plaine des                      |
| Cayes pour renverser Dessalines.                                                    |
| 17. Mort de Dessahnes sur le Pont-Rouge, à quelques centaines de toises du Port-au- |
| Prince.                                                                             |
| Décembre 27. Constitution de la République d'Haiti, par                             |
| les députés du peuple réunis au Port-au-                                            |
| Prince en Assemblée constituante. H. Chris-<br>tophe est élu Président d'Huïti.     |
| 1807. Janvier 1. Loin d'accepter la présidence, il commence                         |
| la guerre civile par la bataille de Sibert,  à 3 lieues du Port-au-Prince. Mort de  |
| Coutilien Coustard.                                                                 |
| « 8. Il lève le siège de la ville.                                                  |
| Mars "9. Le général A. Pétion est élu Président d'IMiti.                            |
| 21808. Novembre 7. Les haitliche de la partie de l'Est, sous la                     |
|                                                                                     |

| 32             |                                       | .•1.        | genduite du général Juan Sanchez, gagnent<br>une victoire contre les français à Palo-<br>Hincado. Mort de Ferrand.            |
|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1908.          | Décembre                              | 14.         | Un ordre en Conseil du roi d'Angleterre<br>permet les relations entre les sujets su-<br>glais et Haïti.                       |
| 1800           | Juillet                               | 11          | Expulsion des français de Santo-Domingo.                                                                                      |
| ; -            | Avail                                 |             | Retour du général André Rigaud en Haiti : il débarque aux Cayes.                                                              |
| 24             | Juillet                               | <b>10</b> , | Mort de Lumarre au Môle-Saint-Nicolas.                                                                                        |
| 44             | Novembre                              |             | Division entre le Sud et l'Ouest.                                                                                             |
| Ţ <b>811</b> , | Janvier                               | 9.          | L'assemblée départementale du Sud public<br>un arrêté de constitution provisoire pour<br>ce département.                      |
| 1.1            | Février                               | 12,         | Mort du général Juan Sanchez, à Santo-<br>Domingo.                                                                            |
| •              | Mars                                  | <b>9.</b>   | A. Pétion est réely Président d'Haïti pour 4 années.                                                                          |
| ••             | Juin                                  | 2.          | H. Christophe se fait Roi d'Haiti.                                                                                            |
|                | Septembre                             |             | Mort du général Rigand, aux Cayes.                                                                                            |
| . 96           |                                       |             | Le général Borgella est élu général en chef-<br>du département du Sud.                                                        |
| 1812.          | Mars                                  | 14.         | Il fait sa sournission à A. Pétion : pacification du Sud.                                                                     |
|                | :#4                                   | 24.         | Bataille de Santo, à 2 lieues 1/2 du Port-                                                                                    |
|                |                                       |             | au-Prince : le général Boyer, avec une<br>poignée de braves, arrête l'armée de                                                |
| ** * .         | <b>.</b>                              | ./<br>• • • | Christophe.                                                                                                                   |
| ·•             | Jain                                  |             | Levée du siège du Port-au-Prince, par la défection d'une partie des troupes de Chris-<br>tophe qui se soumettent à A. Pétion. |
| 1814.          | Octobre                               | 24.         | Le général Donrion Lavayuse arrive au Port.                                                                                   |
| د اټ که        | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i |             | Py-Psince.                                                                                                                    |

- 1914. Décembre 3. Il retourse à la Januague.
- 18. Christophe envoie des députés au Part-au-1815. Février

1816. Juin

- Prince pour inviter A. Pétian à se soumettre à son autorité.
- 9. 3.e élection de Pétion à la présidence d'Haiti. a Mara 2. Révision de la Constitution de la Républi-
- que d'Haîti, au Grand-Goave. La Chambre des Représentans des Communes est instituée.
  - 6. Fontanges et Esmangart, commissieres du roi Octobre de France, débarquent au Port-au-Prince.
    - 9. Election à vie d'Alexandre Pétion. Novembre 11. Les commissaires repartent pour France.
- 21. Ouverture de la première session de la Cham-1817. Avril bre des Communes.
- 29. Mort d'Alexandre Pétion, à l'age de 48 ans, 1818. Mars au Port-au-Prince. 30. Election du général Jean-Pierre Boyer, à
  - la charge de Président d'Haïti. 31. Funérailles de Pétion.
  - 1. Prestation de serment par S. E. J.-P. Boyer. Avril 2. Christophe envoie de nouveaux députés au Juip
- Port-au-Prince. 26. Les troupes du Sud entrent en campagne 1819. Janvier
- contre les insurgés de la Grande Anse. 18. L'insurrection est terminée et la Grande Anse 1820. Février
- pacifiée. 27. L'amiral Home Popham arrive au Port-an-Avril
- Prince. 15. Incendie d'une partie de cette ville. ('hris-Acot tophe est frappé d'apoplexie dans l'église de Limonade.
- 2. Le 8.e régiment d'infunterie se soulère à Saint-Marc.

|                | · y.                                               |
|----------------|----------------------------------------------------|
| 1820. Octobre  | 5. Des députés apportent la tête de Jean Claud     |
| 1              | et annoncent la soumission de Saint-Marc           |
| \$\$ .4¢       | 8. Christophe se donne la mort, à Milot ou         |
|                | Sans Souci , après le soulèvement de               |
|                | ses troupes au Cap.                                |
| ę, ",          | 16. Le Président d'Huiti-arrive à Suint-Marc.      |
| . • 6          | 26. Il entre au Cap-Haitien, et il pacifie le Nord |
| 1821. Décembre |                                                    |
|                | de cette partie de la République, de toute         |
| • , .          | domination étrangèle.                              |
| 1822. Janvier  | 15. Une colonne se met en marche du Port           |
|                | - au-Prince, sous les ordres du généra             |
|                | Borgella, tandis qu'une autre part de              |
| ٠              | Cap-Haïtien sous les ordres du généra              |
|                | Bonnet, se dirigeant sur Santo-Domingo,            |
| 44 44          | 28. Le Président d'Haïti part du Port-au-Prince    |
| 1.             |                                                    |
| " Février      | 9. Il fait son entrée à Santo-Domingo et pro-      |
| •              | clame dans cette ville la Constitution de la       |
|                | Republique.                                        |
|                | Quelques bâtimens français viennent à Sa           |
|                | mana, sous les ordres du contre-amira              |
| **             | Jacob.                                             |
| " Mai          | 1. Retour du Président d'Haïti au Port-au-Prince   |
| " Décembre     | 16. Incendie d'une partie de cette ville.          |
| 1824. Mai      | 1. Départ des citoyens Larose et Rouanez pour      |
|                | France.                                            |
| " Octobre      | 4. Ils retournent en Haïti.                        |
| " Novembre     | Assemblée des Généraux au Port-au-Prince.          |
| 1825. Juillet  | 3. Le baron de Mackau arrive en cette ville.       |
|                | 11. Acceptation de l'ordonnance du roi de France   |
|                | du 17 Avril, par le Président d'Haïti et           |
|                | le Sénat.                                          |
| · 66 46        | 21. Départ des citoyens Daumec, Frémont e          |
| <b>*</b>       | Rouanez pour France.                               |
|                |                                                    |

1825. Décembre

Mort de Daumec à Paris

1896. Février

Retour des citoyens Frémont et Rouanez au Post-au-Prince.

" Mari

5. Proclamation du Président d'Haïti qui explique dans quel sens le gouvernement haïtien a accepté l'ordonnance du 17 Avril.

Novembre 1830. Janvier

Assemblée des Généraux au Port-au-Prince.

16. Arrivée de don Felipe Fernandez de Castro, ambassadeur extraordinaire du roi d'Espagne, pour demander la remise du ter-

ritoire des département de l'Est.

Février 1. Il repart pour Capa, ayant échoué dans sa

mission.

## GÉOGRAPHIE

ÌЕ

## L'ILE D'HAITI.

L'îre d'Haïti, placée entre le 17e. degré 55 minutes et le 20e. degré de lattitude reptentrionale, et entre le 71e. et le 77e. degré de longitude occidentale du méridien de Paris, a environ 160 lieues de longueur de l'Est à l'Ouest, sur une largeur du Nord au Sud qui varie depuis 60 lieues jusqu'à 7, et 350 lieues de tour, non compris les anses. Sa surface, indépendamment des îles adjacentes, est évaluée à 5200 lieues carrées.

Elle est située à l'entrée du golfe du Mexique, dans l'océan atlantique. L'une des quatre grandes antilles, elle tient le premier rang après Cuba, placée à 22 lieues au Nord-Ouest. A l'Ouest-Sud-Ouest, elle a la Jamaïque dont elle est distante de 45 lieues; et à l'Est-Sud-Est, elle a Puerto-Rico qui en est éloignée de 20 lieues. Au Nord, se trouvent les îles Turques et les autres débouquemens. Au Sud, elle n'est éloignée de la Colombie que d'en-wiron 250 lieues, et moins d'intervalle la sépare des îles du vent. De sorte que l'on peut dire que

de toutes les antilles, Hajti est la plus avantageds sement située par rapport aux relations qu'elle peut avoir avec ces îles et avec la Colombie: celles qu'elle entretient avec l'Europe et les Etats-Unis ne rendent pas moins avantageuse cette situation géographique.

Les îles adjacentes qui en dépendent sont la Gonave, les Caimites, l'Ile-à-Vaches, la Béate, Alta-Vela, la Saîne, Ste.-Catherine, la Mona, Monica (1) et la Tortue: on en parlera particulièrement.

Haïti offre l'aspect d'un vaste territoire composé de montagnes et de plaines.

" " De la conformation même de l'île, dit M. de St-Méry, qui a une partie de sa surface en montaghes et une partie en plaines, résulte une grande variation dans son climat et dans sa température. Elle est spécialement produite par la situation de l'île dans la région des vents alisés, attendu que le vent dominant de l'Est, auquel St.-Domingue présente toute sa longueur, trouve dans les intervalles -des chaînes de montagnes, autant de canaux d'air qui rafraschissent et tempèrent ces mêmes montaignés, avantage que ne partagent pas les plaines touv des portions de montagnes arrêtent quelquesois de vent et changent sa direction. Au surplus, une foule de circonstances locales, telles que l'élévation du terrein, la quantité plus ou moins grande des caux qui l'arrosent, et la rareté on l'abondance des

bois, ont une influence sensible sur les effets du climat.

- "Si une cause puissante ne balançait pas l'action d'un soleil toujours brûlant sous la zône torride, et qui darde des rayons presque perpendiculaires, pendant environ trois mois de l'année sur St-Domingue, la température de cette île serait insupportable pour l'homme, ou du moins pour l'homme que la nature n'aurait pas formé exprès pour son climat. Mais cette cause est dans le vent dont nous venons de parler, et dont les effets salutaires affaiblissent ceux du soleil.
- "A l'influence conservatrice du vent se réunit et celle de la presqu'égalité des jours et des nuits, et celle de pluies abondantes qui rapportent sans cesse dans l'air une fluidité toujours désirable et qui, baignant avec prosusion la surface de l'île, produisent, à l'aide de l'évaporation causée par la chaleur elle-même, une sorte de resroidissement.
- "Ainsi, par un ordre immuable et dont la contemplation ravit le philosophe, la nature a voulu que tout servît à maintenir une sorte d'équilibre dans le climat de St-Domingue, souvent accusé par l'intempérance, et que l'on voudrait toujours comparer à ces climats plus fortunés que l'homme abaudonne cependant, parce que sa cupidité y est moins excitée et plus lentement sațisfaite que sous le ciel embrâsé de cette île.....

Les deux saisons ( l'été et l'hiver ) sont plus sensibles dans les montagnes que dans les plaines, et en général les changemens de l'atmosphère sont plus fréquens par rapport aux premières. C'est là que la température ést plus douce et qu'on n'éprouve presque jamais ni les chaleurs étouffantes, ni ces brises qui, lorsqu'elles sont devenues violentes, sont plus propres à dessécher l'air qu'à le rafraîchir et à le renouveller.

"Aussi le sejour des montagnes a-t-il quelque chose de plus riant que celui des plaines. La vie champêtre semble y avoir un caractère plus simple et plus indépendant de toutes les gênes dont la politesse a fait un code pour les villes et même pour les campagnes qui les avoisinent. Il est rare que le thermomètre s'y élève au-dessus de 16 ou de 20 degrés, tandis que dans la plaine, il se tient presque au niveau de ceux des villes, et marque conséquemment jusqu'à 30 degrés. Les nuits y sont quelquesois assez fraîches pour que l'usage d'une couverture de laine n'y soit pas une vaine précaution. Il est même des montagnes de St-Domingue où le feu est une vraie jouissance pendant certainds soirées. Ce n'est pas que le froid y soit considérable, puisque le thermomètre s'y soutient à environ 12 ou 14 degrés; mais le contraste de cette température avec celle éprouvée pendant le jour, produit une sensation que les termes positifs de froid et du chaud ne mesurent pas de la même manière que dans un pays froid."

Comme toutes les antilles, Haïti est sujette aux tempêtes qui surviennent si souvent dans cette par tie de l'Amérique et qui portent le nom que leur donnaient les Indiens, Mais la partie méridionale de cette île, comprenant l'espace qui s'étend du Cap Engaño à la pointe des Irois, éprouve plus fréquemment que les autres lieux ce fléau destructeur. Cependant M. de St-Méry dit à ce sujet: "l'homme qui rapporte tout à soi, et qui est ex-" posé aux maux sans nombre que les ouragans peu-" vent faire souffrir, a de la peine à concevoir qu'ils "soient utiles. Mais le philosophe que l'observation "a convaince de l'ordre admirable qui régit l'uni-" yers, suppose cette utilité, quoiqu'inaperçue, et si plutôt que de blasphêmer contre une cause aussi " désastreuse en apparence, il aime mieux croide " que ces monvemens extraordinaires de la nature " sont des crises nécessaires, combinées avec les " principes de la conservation du globe, et que " sans elles neut-être les antilles auraient été inha-" bitables, à cause de l'incroyable quantité d'insec-" tes qui y convrent la terre ou qui y voltigent dans ." l'air.".

Quels que soient les dangers quosfirent les ouragans, peut-être ne sont-ils pas, pour l'hamme, comparables à ceux qui accompagnent les tremblemens de terre. (16) Ce redoutable phénomène fit disparatitre en 1564 la ville de la Conception de la Véga, et se fait sentir plus particulièrement au Port-au-Prince qui fut renversé en 1770. Depuis cette dernière époque, des secousses ont eu lieu tous les ans, mais avec beaucoup moins d'intensité: elles sont ordinairement précédées par un bruit sourd, appelé le goufre, que l'on entend souvent sans que la terre tremble, et qui est produit par une cause jusqu'ici incounue, mais dont le siège semble être dans le voisinage des Lacs de Xaragua et d'Azuei, entre Neybe et le Port-au-Prince.

## MONTAGNES,

Plusieurs sont fort élevées au-dessus du niveau de la mer. La principale est celle de Cibao qui forme un groupe considérable, à-peu-près vers le centre de l'île, et d'où partent plusieurs chaînes dans des directions diverses: elle est au moins de 1200 toises\_de hauteur perpendiculaire, et se trouve dans le département du Nord-Est.

La Selle, le Mexique et le Bahoruco ou Maniel forment la même chaîne qui, après s'être dirigée de l'Ouest à l'Est va se terminer au Sud à la pointe de la Béate. La Selle a une hauteur égale à celle du Cibao et est située au Sud-Est du Port-au-Prince, dans le département de l'Ouest.

: La Hotte forme la chaîne qui part des Platons,

dans l'arrondissement des Cayes, parcourt celui de la Grande-Anse dans une direction Est et Ouest et se termine au Cap-à-Foux, près de Tiburon. Sa hauteur est aussi de 1200 toises au-dessus du niveau de la mer.

Le Monte-Christ forme une chaîne qui commence à la pointe la Grange et se termine à la presqu'île de Samana.

Les montagnes Noirs et des Cahos commencent depuis la Marmelade et se terminent dans l'arrondissement de St-Jean.

Celle de los Muertos forme la chaîne qui se termine au Cap Engaño, dans le département du Sudr Est.

Ces dernières montagnes, avec d'autres moins considérables, ont une hauteur moyenne d'environ 400 toises.

"Cette configuration, dit M. de St-Méry, et la hauteur même des montagnes, est cause que, malgré la vaste étendue de plusieurs plaines, lorsqu'on voit l'île à une certaine distance, elle paraît montueuse dans sa totalité et que son aspect est bien éloigné de répondre à l'idée favorable qu'on doit en avoir. Mais l'observateur qui contemple les chaînes de montagnes et toutes les branches qui en partent, comme d'un tronc principal, pour aller étendre leurs ramifications sinueuses sur toute la surface de l'île, y voit, quant à celle-ci, la cause

de sa fertilité, l'immense réservoir où s'accumulent les eaux que des rivières sans nombre vont ensuite répandre partout; un moyen destiné par la nature à tempérer l'effet d'un soleil ardent, à arrêter la fougue des vents, à varier la température et même à multiplier les ressources et les combinaisons de l'industrie humaine; enfin, le sol destiné à porter, jusqu'à la fin des siècles, les foiêts bienfaisantes qui, depuis la naissance du monde peut-être, recoivent les eaux propices que les nuées recèlent dans leur sein et qui, par leur situation ardue, sont protégées contre la coignée de l'homme dont le génie n'est pas toujours conservateur."

A ces considérations philosophiques, on peut ajour ter cette observation non moins importante que font naître les montagnes d'Haïti: c'est que ces lieux agrestes ont été et seront toujours le boulevard de la liberté et de l'indépendance nationale.

### PLAINES.

La plus spacieuse de l'île, selon le même auteur, est celle de la Vega Real située dans le département du Nord-Est: elle parcourt les arrondissemens de la Véga, de San-Yago et de Monte-Christ: sa longueur est d'environ 60 lieues. Elle est d'une grande fertilité; de nombreuses rixières l'arrosent. Sa principale production consiste en tabac qui est d'une excellente qualité; on y cultive aussi la canne

nes; mais une faible population, éparse sur cette vaste étendue, ne retire de cette terre féconde que peu de ces produits si recherchés. La rivière du grand Yaque qui a son embouchure dans les baies de Monte-Christ et de Mancenille, et celle de Youna qui se décharge dans la belle baie de Samana, faciliteront beaucoup l'exploitation de ces denrées et donneront à cette superbe plaine une importance réelle, lorsqu'une population plus grande et plus active l'habitera.

De la rive gauche de l'Ozama jusqu'au Cap Engaño, c'est une étendue d'environ 60 licues de longueur comprenant 700 lieues carrées dont plus de 600 lieues sont en plaines: elles sont aussi arrosées par beaucoup de rivières. Les produits qu'on en retire sont du sucre, du café, du tabac, de l'acajou, des bêtes-à-cornes et autres bestiaux: le terroir en est très-fertile.

La plaîne d'Azua qui comprend l'espace qui est entre la rivière de Neybe et l'anse de la Caldera, a 150 lieues carrées de surface. Le terroir en est d'une fertilité étonnante, malgré la sécheresse qui y règne habituellement: on y fabrique du sucre trèsbeau, et l'élève des béstiaux et les coupes de bois d'acajou y sont aussi des branches d'industrie, comme dans toute la partie orientale de l'île.

Celle de Neybe a 80 lieues carrées de surface:

on en retire les mêmes produits que dans la plaine d'Azua.

Les portions planes qui sont au pied du Bahoruco, à l'Est et à l'Ouest, comprennent une surface de 140 lieues carrées; elles offriraient les mêmes avantages si elles étaient cultivées.

Les plaines de St-Jean, de Banica, et de Hinche, appelées vallées de St-Thomas et de Goave, ont 200 lieues carrées de surface. Les bestiaux qu'on élève dans ces gras pâturages forment la principale branche d'industrie de ces lieux dont les habitans ont beaucoup augmenté depuis 1822: toutes les autres denrées du pays y viennent facilement.

Celles du département du Nord, à partir de la rivière du Massacre jusqu'aux limites du Port-Margot, peuvent être évaluées dans leur ensemble à une superficie d'environ 180 lieues carrées. On y cultive avantageusement la canne à sucre.

Celle du Cul-de-Sac, près du Port-au-Prince, a plus de 8 lieues de l'Est à l'Ouest, sur une largeur du Nord au Sud qui varie depuis 2 lieues 1/2 jusqu'à 4. Ce n'est que depuis 1724 qu'on y planta la canne: la sécheresse habituelle de cette plaine obligea à recourir à l'arrosement de cette précieuse plante, en 1730; et les effets de ce puissant agent de la nature y firent produire, avant la révolution, environ 50 millions de livres pesant de cette denrée: cet immense résultat n'est plus le même aujourd'hui,

Celle des Gonaives, peut être évaluée à 24 lieues cartées. Elle fournit principalement du coton fort estimé.

Celle de l'Artibonite, qui est arrosée par la rivière de ce nom et par beaucoup d'autres moins grandes, paraît être formée par des dépôts de ces rivières, paisqu'on a trouvé à 30 pieds de profondeur différentes couches où l'on a distingué des feuillages et des branches d'arbres. On y fabrique du sucre et du coton. Sa surface est évaluée à 45 lieues carrées.

Celle de l'Arcahaic, placée en amphithéâtre le long de la mer, a environ 5 lieues de l'Est à l'Ouest, sur 3000 toises dans sa plus grande largeur du Nord au Sud. Le sucre qui en provient est d'une excellente qualité: on en fabrique peu. Celle de Llogane, a environ 7 lieues dans sa plus grande longueur de l'Est à l'Ouest, sur 3 petites lieues dans sa plus grande largeur du Nord au Sud.

Enfin, celle des Cayes offre une surface d'environ 20 lieues carrées. Là, comme au Cul-de-Sac, les eaux sont utilement employées à arroser la canne à sucre dont le produit récompense si bien les travaux de l'homme laborieux.

Elle produit aussi du sucre d'une grande beauté.

### RIVIERES.

Peu de pays sont aussi arrosés qu'Haïti: cet avantage est dû, ainsi qu'on l'a vu ci-avant, à ses mondagnes qui entretiennent les nombreuses rivières que la nature a répandues partout sur cette île fortunée. Mais, sous ce rapport, les départemens de l'Est sont beaucoup plus favorisés que les autres: les rivières en sont plus considérables.

Celle dont le cours est le plus long est l'Artibonite que les indiens appelaient Hatibonico: son cours entier est de 60 lieues en ligne droite, depuis le Cibao où elle prend sa source. Elle est grossie par une infinité d'autres rivières avant de se jeter dans la mer, telles que le Guoyamuco, le Rio Cañas, le Fer-à-Cheval, etc. Ses inondations dans la plaine qui porte son nom sont très fréquentes: elles y font le même effet que le Nil, en Egypte.

Les autres principales rivières sont la Yuna et le grand Yaque, dans le département du Nord-Est; l'Ozama, l'Isabela, le Macoris, le Soco, le Quiabon, la Romana, Jayna, le petit Yaque et la Neyba dans le département du Sud-Est; celles des Cayes, de Cavaillon, de Jérémie, de Nippis, dans le département du Sud; celles de Jacmel, de Léagane et du Cul-de-Sac, dans le département de l'Ouest; le Massacre, la Grands-Rivière et les Trois-Rivières, dans le département du Nord.

## EAUX MINERALES.

C'est encore une grande richesse pour Haïti que les nombreuses sources d'eaux thermales qui existent sur toute sa surface.

Les principales sont celles du Port-à-Piment. dans le département de l'Artibonite, appelées anciennement Eaux de Boynes, mais qu'il conviendrait peut-être de nommer aujourd'hui Eaux de Capoix, pour réparer l'injustice commise envers celui qui les avait découvertes et contre laquelle M. de St-Méry s'est si noblement récrié, en attribuant à la Matterie la dénomination qui avait prévalu. Des établissemens considérables y avaient été avant la révolution: ils opt été détruits. Il serait & desirer qu'ils sussent rétablis et qu'un habite médecin pût s'y fixer, afin de diriger les traitemens des malades qui s'y rendent souvent: beaucoup de maladies, que l'art de guérir considérait incurables, y ont trouvé une guérison complète. Il y a sept sources réunies au même lieu.

La même propriété a été reconnue aux sources de Banica, situées à deux lieues de ce bourg du même département : il y en a quatre en cet endroit, qui manque également d'établissemens convenables.

D'autres sources moins considérables existent dans les communes de Dalmarie, des Irois, de Tiburon, de Jacmel, du Mirebalais, etc.

ETANGS.

Le plus grand est l'Etang Salé, appelé aussi Lac de Xaragua, et Henriquille, parce que le cacique Henri se réfugia avec les siens sur le petit îlet placé vers son milieu et dont la longueur est de deux lieues sur une lieue de largeur: cet îlet est peuplé de cabrits sauvages. L'Etang salé situé dans le département de l'Ouest, a environ 9 lieues de longueur sur 3 lieues 1/2 de largeur: on peut lui donner 22 lieues de tour. Il est prosond et a beaucoup de caïmans: l'eau en est limpide, amère, salée et d'une odeur désagréable. Il a flux et reflux, comme la mer.

A environ "deux lieues au N. O. de cet étang s'en trouve un autre qui a la même direction que lui, mais seulement 5 lieues de longueur sur une largeur variable depuis une lieue et demie jusqu'à trois. On l'appelle Etang Saumâtre, à cause du goût âcre de ses eaux, ou Laguna de Azuei: il a également flux et reflux.

Au Sud de l'Etang salé, à une grande lieue, se troure l'Etang doux appelé aussi Laguna Icotea, (étang des tortues) qui a près de 2 lieues de longueur, sur une demi-lieue de largeur. Cet étang n'a aucune communication avec les deux autres, et son étendue dépend des caux pluviales et de celles des ravines qui l'entretiennent: il est abondant en tortues, en bons poissons et en gibier marin.

L'Etang de Miragoane dans le département du Sud, a 3 lieues de longueur sur 2000 toises de largeur. On évalue son circuit à 7 lieues, en comptant ses sinuosités. Sa profondeur est généralement de 30, toises. Ses eaux s'écoulent dans la mer, à l'Acul de Carénage près de la ville de Miragoane, et servent à l'usage de ses habitans. On traverse cet étang sur un pont de bois dont les culées sont en piet-res, sur la route du Petit-Goave à Miragoane. Anciennement, on avait conçu le projet de creuser un canal qui menerait de l'Acul du Petit-Goave à l'étang, pour le transport des denrées de cette partie.

On avait aussi projeté de creuser un capal depuis l'Etang saumâtre jusqu'à l'embarcadère du fossé, près de la ville du Port-au-Prince; ce canal aurait ainsi traversé la plaine du Cul-de-Sac dans toute sa longueur, et aurait servi au transport de l'immense quantité de sucre qu'on y fabriquait. Depuis 1822, le gouvernement a fait construire sur cet étang et l'Etang salé une barge et un acon, pour faciliter les communications de la capitale avec le département du Sud-Est, et éviter aux voyageurs une route pénible pratiquée à travers les ros chers sur le bord septentrional de l'Etang saumatre. Mais l'empire de l'habitude empêche qu'on ne profite de ces facilités: il est vrai que le service de ces barques est fort négligé par les mariniers préposés pour cela, et qu'un grand inconvénient, souvent insurmontable pour elles, s'offre presque, toujours dans ces étangs: c'est la violence avec la quelle souffient les vents d'Est et d'Ouest entre les montagnes qui encaissent, pour ainsi dire; ces lacs. Cet inconvénient pourrait être levé par l'établissement de bateaux à vapeurs qui auraient le double avantage de faciliter les communications et de servir au transport des bestiaux de Neybe et d'Azua dans la plaine du Cul-de-Sac. Mais ces améliorations ne pourront être que l'ouvrage du tems : elles arriveront sans doute avec l'accroissement de la population qui partout sert au développement de l'industrie.

### BAIES.

La plus grande et la plus belle baie d'Haïti est celle de Samana: elle est située entre les caps Samana et Raphaël. C. Colomb l'avait appelée Baie des flèches, parce qu'il y trouva beaucoup d'indiens armés de flèches. Elle a une ouverture de 7 lieues, sur une largeur moyenne de 5 lieues, et environ 20 lieues de profondeur. Les plus fortes est adres y trouveraient un asile sûr; mais son entrée est difficile et étroite: il faut nécessairement passer sous le canon du fort Cacao construit depuis 1822. L'étendue de cette magnifique baie, sa position au vent de l'île, la tranquillité de ses eaux, jointes à l'immense quantité de bois de construction parale de la péninsule et aux mines de fer et de cuivre qu'elle recèle daps son sein: tout concour-

rait à suire de ce lieu le point le plus important sous le rapport maritime. On pourrait y suire, la pêche de la baleine.

Les autres baics dont l'importance et l'étendue diffèrent plus ou moins entre elles, sont celles du Môle St-Nicolas, d'Ocoa, de Higuey, de Neybe, de Jacmel, de Bainet, des Flamands, du Mesle; de St-Louis, des Caïmites, des Baradères, de Minragoane, du Petit-Goave, du Port-au-Prince, de St-Mare, des Gonaïves, de Henne, de l'Acul du Nord, de Caracol, du Fort-Liberté, de Mancenille, de Monte-Christ, et la baie Ecossaise.

CAPS.

Les côtes de l'île présentent les promontoires suivans, savoir :

Le vieux Cap-Français, le Cap Cabron, le Cap Samana, dans le département du Nord-Est; les Caps Raphaël, Engaño, Espada, dans le département du Sud-Est; le Faux-Cap, les Caps Mongon, Jacmel, Bainet et St-Marc, dans le département de l'Ouest; le Cap Tiburon, le Cap-à-Foux et le Cap Dalmarie, dans le département du Sud; le Cap-à-Foux et le Cap-à-Foux et le Cap-à-Foux et le Cap-à-Foux et le Cap St-Nicolas, dans le département de l'Artibonite.

# PRESQU'ÎLES.

Hauti en a trois: celle de Samana qui est la plus, cousidérable, celle du Môle St-Nicolas et celle des,

Bara lères. La première a quinze lieues de longueur de l'Est à l'Ouest, sur une largeur qui varie depuis cinq lieues jusqu'à deux: presque toute sa surface est en montagnes, et plus de vingt rivières l'arrosent. La seconde a, en ligne droité, 3200 tois ses de longueur, sur 1300 toises de largeur. Celle des Baradères, appelée plus particulièrement Bec du Marsouin, a 5 lieues de longueur S. O. et N. E. eur une largeur qui varie depuis 375 toises jusqu'à 1500: on y trouve de très-beaux bois de construction, et des pêcheurs y font au commencement de l'année, la grande pêche des poissons qu'ils salent et qui servent à la consommation intérieure, comme ceux que l'on retire dans les parages de la Gonave. Le Bec-du-Marsouin est à 18° 33' 40" de lattitude N. et à 75° 55' 27" de longitude O., prises à la pointe Est.

## ÎLES ADJACENTES.

La Gonave. Cette île, située à l'entrée du petit golfe que forme l'espace qui est entre le Cap St-Nicolas et le Cap Dalmarie, a 14 lieues 1/2 de longueur sur 3 lieues 1/2 dans sa plus grande largeur: elle est la plus grande de celles qui avoisiment Haiti et qui en dépendent. Il y a au centre de cette île un étang assez considérable dont les sources qui s'y trouvent paraissent être des infiltrations. L'air y est sain. On en tire des bois de cons-

truction. Lors du massacre de la cour de la reine Anacoana, beaucoup d'indiens s'y réfugièrent: ils l'appelaient Guanabo ou Guanavana (corossol) d'où l'on a fait Gonave. La pointe Est de cette île est à 18°42'30" de lattitude N. et à 75°13'33" de longitude O.; la pointe Ouest, à 18°52'40" de lattitude, et à 75°44'33" de longitude.

La Tortus, située à peu de distance des côtes du Nord, en face du Port-de-Paix, a 9 lieues de longueur sur 3000 toises de largeur moyenne. Sa superficie est de 11734 carreaux. Ce fut le premier lieu où les flibustiers s'établirent en 1630; et en 1694, elle fut abandonnée pour les établissemens qu'ils avaient faits sur la grande terre. Cette île fournit aussi de très-beaux bois de construction: on y trouve une espèce de crabes rouges fort estimés par les amateurs qui n'en redoutent pas les mêmes effets que des autres espèces, quoique le mancenilier croît à la Tortue. Prise à son milieu, sa lattitude est à 20° 4'.

La Saône. Cette île, située au vent de Santo-Domingo, tout près de la baie de Higuey, a environ 8 lieues de longueur de l'Est à l'Ouest, sur 2 lieues de largeur du Nord au Sud, et près de 25 lieues de circonférence. Elle est très-fertile: les indiens l'appelaient Adamanoy; il y avait un cacique particulier qui était le souverain de l'île et indépendant de ceux d'Haïti. Les espagnols firent

dévorer ce cacique par un chien: ce qui excitatune guerre entre cux et les indiens qui furent tous sacrifiés. Après ces actes de cruautés, elle fut cultivée en cannes à sucre par les africains que les éspagnols y introduisirent: mais depuis bien du tems, elle n'est plus habitée.

Ste. Catherine. Cette île, ainsi nommée à cause du nom de la dame à qui elle appartenait, est située tous le vent de la Saône, en face de la riviere de la Romana. Elle à très-peu d'étendue, et on y trouve beaucoup de gihier: elle fut anciennement cultivée.

La Béate est située à environ 6000 toises dans le S. O. de la pointe de la Eéate ou de Bahoruco. Elle a 2 lieues 1/2 de longueur de l'Est à l'Ouest, sur une largeur moyenne de 2 petites lieues. Autrefois, elle a eu des habitations et des hattes: il y a beaucoup de gibier. C. Colomb y est entré en 1504. Il y a quelques années qu'elle servait souvent de refuge aux pirates qui infestaient la mer des antilles. Prises à son milieu, sa lattitude est à 17. 61, et sa longitude à 74°1.

Alta-l'ela, ainsi nommée par Colomb en 1494, est à deux lieues dans le S. S. O. de la Béate: elle a 1500 toises dans sa plus grande longueur et autant dans sa plus grande largeur. Il y a de bons bois.

L'lle-à-Vuches. A environ trois lieues au S. S. E.

de la ville des Cayes est shude cette île qui a plieues de longueur, sur une largeur réduite de 574 de heue. Elte tire son nom, que lui ont donné les Boucaniers, de la grande quantité de vaches qu'ils y trouvèrent. Elle a été souvent aussi un lieu de relache pour les pirates. La pointe Est est à 18° 3' de lattitude, et a 75° 50' 20" de longitude, et la pointe Nord-cuest est à 18° 6' 10" de lattitude et à 70° 3' 5" de longitude.

Les Cainaites. Ce sont des îlets dont le plus grande a caviron 2 lieues carrées de surface: ils sont situes au N. O. de la presqu'île des Baradères, visà-vis du Corail et de Pestel. Il y a de beaux bois de construction.

La siona et Monica sont deux petits îlets situés à l'Est de la Saône, entre Haiti et Puerto-Rico. La Mona a deux fortes lieues de l'Est à l'Ouest, et un pau plus du Nord au Sud. Elle a des porte pour des barques moyennes et tout ce qui serait nécessaire à des établissemens de culture et à l'élève des animaux. En 1512, elle fut donnée à Barthélemy Colomb par le roi d'Espagne. Elle a été alors très-bien cultivée et d'un grand produit pour ses anciens propriétaires. Mais il parait que depuis long-tems elle a été abandonnée.

Monica est moins grande que la précédente.

# STATISTIQUE,

### GOUVERNEMENT.

La République d'Haïti, une et indivisible, a un gouvernement essentiellement fondé sur le principe de la souveraineté nationale.

Le pouvoir législatif est exercé par le Sénat et la Chambre des Représentans des communes: le Président d'Haïti a l'initiative des lois, autres que celles concernant les contributions publiques.

Les Représentans sont élus pour cinq ans par les assemblées communales; et les Sénateurs pour neuf ans, par la Chambre des Représentans, sur un nombre triple de candidats présentés par le Président d'Haïti.

Le Président d'Haïti est élu à vie par le Sénat; il est le chef du pouvoir exécutif: il promulgue les lois, après qu'elles ont été décrétées par la Chambre des Représentans et acceptées par le Sénat; il en surveille l'exécution. Il nomme à tous les emplois publics, commande la force armée de terre et de mer, dirige les affaires publiques à l'intérieur, entretient les relations extérieures, fait tous traités de commerce, d'alliance et de paix et déclare la guerre, sous la réserve de la sanction de ces actes importans par le Sénat.

## ADMINISTRATION.

Le Secrétaire d'Etat surveille tout ce qui a rapport à l'administration des finances: il en centralise tous les comptes pour les rendre à la Chambre des Représentans qui les examine, les débat et les arrête. La Chambre des Comptes les vérifie préalablement, et le Trésorier-Général centralise ceux des Trésoriers particuliers.

Le Grand-Juge est le chef du corps judiciaire : il a la surveillance des tribunaux et des officiers ministériels.

Le Secrétaire-Général est chargé du travail personnel du Président d'Haïti: il a sous sa surveillance les imprimeries de l'Etat, et il contresigne toutes les lois.

Le pouvoir judiciaire reside dans le Tribunal de Cassation, institué pour toute la République; dans les Tribunaux Civils qui ont également les attributions correctionnelles, criminelles et maritimes; dans les Tribunaux de Commerce; dans les Tribunaux de Paix qui ont aussi les attributions municipales et de police; dans les Tribunaux d'arbitrage du choix des parties ou forcément lorsque la loi l'ordonne; dans des Conseils Spéciaux pour les délits militaires; enfin, dans une Haute Cour de justice, lorsqu'il s'agit de juger les grands fonctionnaires de l'Etat.

Les Conseils de Notables exercent les fonctions municipales dans les communes, concurremment avec les Juges de paix.

## DIVISIONS DU TERRITOIRE.

- Sous le rapport politique, la République est divisée en départemens; les departemens en arrondissemens; les arrondissemens en communes et quartiers ou paroisses; et ces derniers en sections rurales.

Les departemens ne sont point commandes en chef; mais chaque arrondissement a un commandant qui, jusqu'ici, a été un officier militaire de grade · supérieur. Ils ne reçoivent des ordres que du Président d'Haïti, qu'ils représentent dans leurs arrondissemens respectifs: ils en sont les administrateurs politiques, et sont chargés de la surveillance de la haute police.

Chaque commune, quartier ou paroisse est aussi commandé par un officier militaire qui relève du commandant d'arroudissement dont la commune, quartier ou paroisse fait partie.

Les sections rurales des communes, quartiers ou paroisses sont commandées par des officiers de police rurale qui relèvent du commandant de la commune, quartier ou paroisse.

Il y a six département, savoir : les département

du Sud.

du Nord.

de l'Ouest.

du Nord-Est,

l'Artibenite a

en Sud-Est:

# £ 75 }

# Il y a vingt-sept arrondissemens, savoir: les am rondissemens

| des Cayes,         | de St-Marc,         | du Treu, (a)         |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| de Tiburon,        | des Gonaïves,       | du Fort-Liberté,     |
| de Jérémie,        | de la Marmelade,    | de Monte-Christ,     |
| de Nippes,         | du Môle St-Nicolas, | de, Puerto-Plata;    |
| d'Aquin,           | do Port-de-Paix,    | de San-Yago,         |
| de Jacmel,         | du Borgne,          | de la Véga, (a)      |
| de Léogane,        | du Cap-Haïtien,     | de Santo-Domingo,    |
| du Port-au-Prince; | du Limbé,           | d <sup>3</sup> Azua, |
| du Mirebalais,     | de la GdeRivière,   | de St-Jean.          |

## Il y a soixante-seize communes, lesquelles sont i

Tiburon, Le Grand-Goave, L'Anse d'Eynaud, Le Petit-Goave. Dalmarie, Jacmel, Jérémie, Bainet . Les Abricots Marigot, Le Corail; Le Port-au-Prince Les Cayes, L'Arcabaie, (\*) Les Côteaux, La Croix-des-Bouquets Le Port Salut Le Mirebalais, Las Caobas, (\*) Agnin, Saint-Louis . Saint-Marc, La Pte. Rivière de l'Artibonite, Cavaillon ; L'Anse-à-Veau Les Vérettes, Le Petit-Trou, Les Gonaives, Miragoone, Ennery, Léogane, Le Gros-Morne.

<sup>(</sup>a) L'arrondissement du Trou à été réuni à celui du Fort-Liberté : celui de Proposition de San-Yago.

| Terre-Neuve , (*)      | Monte-Christ,               |
|------------------------|-----------------------------|
| Le Môle StNicolas,     | San-Yago,                   |
| Bombardopolis, (*)     | La Véga,                    |
| Le Port-de-Paix,       | Le Cotuy.                   |
| Jean Rabel,            | Puer: o-Plata,              |
| St-Louis du Nord,      | Santo-Domingo ;             |
| Le Borgne,             | Samana,                     |
| Le Port-Margot,        | Higuey,                     |
| Le Limbé,              | Seybo',                     |
| Plaisance,             | Bani,                       |
| La Marmelade,          | Saint-Christophe, (*)       |
| St-Michel de l'Atalaye | Azua ,                      |
| Hinche, (*)            | Neybe,                      |
| La Grande-Rivière      | Saint-Jean,                 |
| Le Dondon,             | Las Matas, (Farfan de)      |
| Vallière,              | Barrica, (*)                |
| Le Trou,               | Las Matas de la Sierra, (*) |
| Le Fort-Liberté,       | Macoris, (*)                |
| Ouanaminthe,           | Moca i (*)                  |
| Le Cap-Haïtien,        | Bayaguana, (*)              |
| La Petite Anse,        | Monte de Plata, (*)         |
| L'Acul du Nord,        | Los Llanos. (*)             |
|                        |                             |

Nota. — Les communes sont les villes ou bourgs où il y a un commandant de place et de la commune, un juge de paix, un conseil de notables et les autres fonctionnaires civils et militaires que nécessite le besoin du service : art. 6 de la loi du 17 Octobre 1821. Celles qui sont marquées d'un astérisque ne fournissent point de députés à la Chambre des Représentans.

Il y a trente-quatre quartiers ou paroisses, lesquels sont:

La Pte. Rivière de Dalmarie

Pestél, . . Le Petit-Trou des Roseaux, Le Trou Bonbon, L'Anse du Clerc, Les Angluis, Les Chardonnières, Le Port-à-Piment, La Roche-à-Bateau, Torbeck, L'Asile Les Côtes-de-Fer, St-Michel du Fond des Nègres, Les Baradères, La Pte. Rivière de Nippes, Les Cayes de Jacmel, Le Sale-Trou,

Les Grands-Bois Marchand ou Dessalines, Sainte-Suzanne, Saint-Raphael, Milot ou Sans-Souci, Jacquezy, he Terrier Rouge, La Plaine du Nord, Le Quartier Morin, Limonade, Altamira , Amina; Boya ; Daxabon, Los Minas, Savana de la Mar.

Nota. — Les paroisses sont des bourgs où il y a une église de bâtie, ainsi que dans les communes : les quartiers sont des bourgs où ces édifices n'ont point été construits. Les uns et les autres ne sont érigés en communes que lorsque l'état de leur pépulation le rend nécessaire.

# Département du Sud.

Ce département, à partir de la pointe des Irois, la plus Ouest de l'île, comprend la partie la plus occidentale jusqu'au pont de Miragoane, côté Nord, et l'embouchure de la grande rivière des Côtes-defer, côté Sud; la ligne entre ces deux points, passant entre les paraisses de St-Michel, et d'Aquin,

d'une part, et celles du Petit-Goave et de Bainet de l'autre; est la limite de ce département et de celui de l'Ouest.

Le département du Sud a pour chef-lieu les Cayes, et comprend les arrondissemens, communes, paroisses et quartiers suivans:

> Les Cayes, ch,-l. de l'arr. Le Port Salut, Les Côteaux,

Torbeck, p. La Roche-à-Bateau, qu Les Anglais, q. Les Chardonnières, q. Le Port-à-Piment, q.

L'Anse d'Eynaud, ch. d. de l'ar. Les frois, qu Tiburon . Dalmarie.

La Pte. Riv. de Dalmarie, qu

Jérémie, chef-lieu de l'arr. Les Abricots

Le Corail.

Le P.-Trou des Roseaux, qu. Le Trou Bonbon, q. L'Anse du Clerc , de Pestel, qu

Aquin , chef-lieu de l'arr. Saint-Louis Cavaillon,

L'Anse-à-Veau , chi-l. de l'ar. Le Petit-Trou Miragoane,

La Pte. Riv. de Nippes . 4: L'Asile , q. (1) Les Baradères , p. St Michel du F. d. Negres, p.

<sup>(1)</sup> Upo partie de co quartier dispend de l'acrobalishment d'Arquin

## Département de l'Ouest.

La limite de ce département est à l'Ouest, celle qui lui est commune avec le département du Sud; elle suit au Sud la côte depuis l'embouchure de la grande rivière des Côtes-de-Fer jusqu'à la rivière de Neybe qu'elle remonte jusqu'à la réncontre d'une petite rivière à l'Ouest de Saint-Jean de la Maguana; elle suit cette petite rivière jusqu'aux montagnes, d'où elle parcourt une ligne Sud et Nord jusqu'à la rivière de l'Artibonite, près de Banica: elle descend cette rivière jusqu'à son embouchure, et de ce point suit le développement de la côte de l'Ouest jusqu'au pont de Miragoane.

Le département de l'Quest a pour chef-lieu le Portcu-Prince, capitale de la République, et comprend les arrondissemens, communes, paroisses ou quartiers suivans:

Le Port-au-Prince, ch.-1. de l'ar. Les Grands-Bois, p. La Croix-des-Bouquets,

L'Arcabaie,

Jacmel , chef-lieu de l'arr. Bainet ,

Marigot,

Cayes de Jacmel, p. Les Côtes-de-Fer, q. Sale-Trou, q.

Léogane, chef-lieu de l'ar, Le Grand-Goave, Le Petit-Goave,

Le Mirebalais, ch.-l. de l'erre-

Saint-Marc, ch. lade l'ar. La Pte. Riv. de l'Artibonite, Les Vérettes.

Nota. — Suivant la loi du 10 Juillet 1801 de l'Assemblée centrale, une partie de la commune de St.-Marc, telle qu'elle est limitée par la loi du 17 Octobre 1821, entre dans le département de l'Artibonite, et celle de la Petite-Rivière y entre en entier.

# Département de l'Artibonite.

La limite de ce département part de l'embouchure de l'Artibonite, la remonte jusqu'à Banica. d'où elle se rend le plus directement possible au point de jonction de la Capotille avec le Mussacre; de ce point elle s'élève sur les crêtes de la Mine et de Vallière, suit la chaîne des montagnes des Fonds-Bleus, venant à Sans-Souci, traverse la montagne noire de la Grande-Rivière, parcourt les anciennes limites françaises et espagnoles, en englobant la Mare-à-la-Roche, passe au haut du Trou, vient à l'habitation Laroque, monte droit la chaîne des montagnes de la Marmelade, passe à l'habitation Bedouret, en suivant toujours cette chaîne jusqu'aux limites communes aux paroisses du Borgne, de Plaisance et du Gros-Morne, s'étend le long de celles du Gros-Morne et du Moustique, et aboutit à la petite rivière des Côtes-de-ser, et de là à la mer. De ce point enfin, elle suit le développement de la côte, passant par le Môle St-Nicolas, la Plate-Forme, les Gonaïves, jusqu'à l'embouchure de l'Artibouite.

Le département de l'Artibonite a pour chef-lieu les Gonaives, et comprend les arrondissemens, communes, paroisses ou quartiers suivais:

I es Gonaïves, ch.-l. de Parr. Marchand ou Dessalines, y. Ennery,

Le Gros Morne, Terre-Neuve,

Le Môle St. Nicolas, ch.-l. de l'ar.

Bombardopolis,

La Marmelade , ch.-l. de l'arr. Hinche . St.-Michel de l'Atalaye.

Nota. — Suivant la loi citée ci-dessus, les communes de Plaisance et de Banica, et la paroisse de Saint-Raphaël font partie du département de l'Artibonite, ainsi qu'une portion de la commune du Dondon: la loi de 1821 n'a pas en égaté à cette division dans la formation des arrondissemens.

# Département du Nord.

La limite de ce département suit celle du département de l'Artibonite depuis l'embouchure de la petite rivière des Côtes-de-fer jusqu'à Banica, d'où elle se dirige au Nord-Nord-Est pour aller chercher les sources du Rebouc, en suit le cours, et va se terminer par une ligne à-peu-près Sud et Nord, à la mer, à environ douze lieues à l'Est de Monte-Christ, et de ce point parcourt la côte de l'Est à l'Ouest jusqu'au point d'où elle est partie.

Le département du Nord a pour chef-lieu le Capa Haitien, et comprend les errondissemens, communes, paroisses et quartiers suivans ;

> Le Cap-Haïtien, ch.-l. de l'ar. La Petite Anse,

L'Acul du Nord,

Le Port-de-Paix, ch.-l. de l'ar-

Saint-Louis du Nord. Jean Rabel,

Le Borgne, ch.-l. de l'arr, Le Port Margot,

Plaisance, chef-lieu de l'arr. Le Limbé,

LaGde. Rivière, ch.-l. de l'ar.

Le Dondon, Vallière.

Le Trou , chef-lieu-de l'arr.

Le Fort-Liberté , ch.-l. de l'arr.

Openaminthe,

Jacquery. 4. Le Terrier-Ronge, p. Dazabon, g.

La Plaipe du Nord , p.

Milot ou Sans-Souci, p.

Le Quartier Merip, 9,

Limonade, p.

Sainte-Suzanne

Saint-Rephaël, p.

nte-Christ, cheflieu de l'ar-

# Département du Nord-Est.

La limite de ce département suit celle du dispartement du Nocl, depuis la mer jusqu'au point seulement où elle rencontre la plus haute élévation des montagnes de Cibao, ensuite la chaîne de ces montagnes jusqu'à celle où la rivière Sévico prend sa source, desdend cette rivière jusqu'à celle de Yuna et de-là à la mer dans la baie de Samana, embrasse la presqu'île de Samana et règne le long de la côte, allant de l'Est à l'Ouest jusqu'au point de la limite commune avec le département du Nord.

Le département du Nord-Est, ci-devant Cibao, a pour chef-lieu San-Yugo, et comprend les arrondissemens, communes, paroisses ou quartiers suivans i

San-Yago, chef-lieu de l'arr. Amina; p.
Le Cotuy;
La Véga,
Macoris.
Las Matas de la Sierra;
Moca,

Puerto-Plata , ch.-l. de l'arri Altamira ; pi

Département du Sud-Est.

La limite de ce département prend du point su

celle du département du Nord cesse d'être commune avec celle du département du Nord-Est; elle suit de l'Ouest à l'Est celle du département du Nord-Est jusqu'à la baie de Samana, la côte Sud de cette baie jusqu'au Cap-Raphaël; de ce point, le développement de la côte à l'Est et au Sud jusqu'à la rivière de Neybe, et se termine à l'Ouest par celle du département de l'Ouest et d'une portion de celle du département de l'Artibonite.

Le département du Sud-Est, ci-devant l'Ozama, a pour chef-lieu Santo-Domingo, et comprend les arriondissemens, communes, paroisses et quartiers suivans:

Savana de la Mar, q.

Los Minas , p.

Boya, p.

Sto.-Domingo, ch.-l. de l'ar.

Bani,

Saint-Christophe,

Seybo,

Higuey,

Samana .

Bayaguana',

Los Llanos,

Monte de Plata,

Azua, chef lieu de l'arr.

Neybe,

Saint-Jean, chef-lieu de l'arr.

Las Metas, (Farfan de)

Banica.

Note: - Aucune loi n'a encere fixé les limites de ces deux

derniers départemens, non plus que celles de leurs arrondissemens; mais on a suivi les limites prescrites par la loi ci-dessus citée de l'Assemblée centrale, par le même motif qui a déterminé la Constitution à s'y référer pour les autres départemens. - Neyba fait partie du département de l'Ouest, quoique de l'arrondissement d'Azus.

Quoiqu'il y ait soixante-seize communes, il n'y en a que soixantetrois qui envoient des députés à la Chambre des Représentans: la nopulation des autres n'a pas paru nécessiter une représentation, n'étant pas encore assez élevée. Mais il y a eu tout 69 Représentans que fournissent les départemens, ainsi qu'il suit:

| du Sudde l'Ouest | 15 Communes | 16 Représentant |
|------------------|-------------|-----------------|
| de l'Artibonite  | 7           | 8               |
| du Nord, Est     | 5           | 5               |
| du Sud-Est       | 6           | 7               |

63 Communes.

69 Représentans.

Les chefs-lieux de département fournissent deux Représentans; la capitale en fournit trois. Cependant San-Yago n'en fournit qu'un, suivant l'arrêté du Président d'Haïti en date du 27 Février 1822 : il est vrai que la population du Nord-Est est moins élevée que celle du Sud-Est; et comparativement, ces deux départemens, dont la population n'égale pas le septième des quatre autres, fournissent à la Chambre le cinquième des Représentans.

- L'administration de la justice divise le territoire de la République en huit juridictions civiles qui, comme on l'a déjà dit, réunissent aussi les attributions

criminelles, correctionnelles et maritimes ou d'amirauté, savoir : les juridictions

des Cayes,
de Jérémie,
de Jacmel,
de Jacmel,
du Cap-Heitien,
de San-Yago,
du Port-au-Prince,
de Santo-Domingo.

Les Tribunaux civils siègent dans ces villes, chefslieux des ressorts. Les Tribunaux de commerce y siègent aussi et ont les mêmes ressorts.

Le Tribunal de Cassation siège dans la capitale. Chaque commune a un Tribunal de Paix dont le ressort a pour limites celles de sa commune et des paroisses ou quartiers qui en dépendent.

— L'administration des finances divise aussi le territoire en treize arrondissemens financiers, savoir : les arrondissemens

| des Cayes,          | de Saint-Marc,    |
|---------------------|-------------------|
| d'Aquin,            | des Gonaïyes,     |
| de Jérémie,         | du Port-de-Paix,  |
| de l'Anse d'Eynaud, | du Cap-Haitien,   |
| de Miragoane,       | de Puerto-Plata,  |
| de Jacmel,          | de Santo-Domingo. |
| du Port-au-Prince   |                   |

Les Administrateurs résident dans ces villes dont les ports sont les seuls ouverts au commerce étranger. Ils ont sous leurs ordres les Trésoriers particuliers, les Directeurs de Donanes et les Garde-Man gasins de l'Etat à la même résidence; et de plus, les Préposés d'administration qui, dans les autres communes, cumulent toutes les fonctions administratives.

Par rapport à l'impôt industriel (droits des patentes) les communes sont divisées en six classes.

### RELIGION.

Le clergé de la République était naguères sous l'administration spirituelle de l'Archevêque de Santo-Domingo, Primat des Indès, qui a volontairement abandonné son diocèse en 1830, pour se refirer à la Havanne: cet archevêché set érige en 1547 par le Pape Paul III. Un Grand-Vicaire transmettait ses instructions pastorales à des Vicaires-Cénéraux qui cux-mêmes, avaient sous leur surveillance les pasteurs des paroisses. Mais, conformément à la Constitution, cette hiérarchie ecclésiastique ne formait pas un corps dans l'Etat: au Président d'Haiti seul il a toujours appartenu de nommer aux cures vacantes. Depuis le départ de l'Archevêque et du Grand-Vicaire, l'administration spirituelle est restée comme elle était avant l'année 1822 où les départemens de l'Est ont été réunis à la République.

Les ministres du culte catholique sont payés sur les produits des caisses curiales que régissent des marguilliers sous la surveillance des Conseils de Notables: ils ont aussi les baptêmes, les mariages et les petites messes qui forment un casuel à leur seul bénéfice. Il y a beaucoup de paroisses qui n'ont pas de caisses curiales: les curés profitent de tous les produits.

La religion catholique, apostolique et romaine est celle de l'Etat, étant professée par la majorité du peuple haïtien. Mais l'exercice de tous les autres cultes y est permis, pourvu que l'ordre public ne soit pas troublé.

Depuis 1817, le méthodisme s'est introduit en Haïti, d'abord par le séjour de deux étrangers pasteurs de ce culte qui y vinrent pour propager la méthode de Lancaster, et ensuite par l'immigration des citoyens venus des Etats-Unis, aux frais du gouvernement. Les premiers s'attachèrent à faire beaucoup de prosélytes: ce qui occasionna au Portau-Prince quelques légers troubles religieux dans les premiers tems.

Des anabaptistes sont aussi venus parmi les émigrans des Etats-Unis.

## armée.

La force armée se divise en garde nationale solitée et en garde nationale non-soldée. La première comprend tous les hommes qui vivent sous les lois de la discipline militaire: la seconde comprend tous ceux en état de porter les armes, et la loi en fait

L'état militaire a un effectif d'environ 40000 homes de toutes armes. Ils ne sont assujettis qu'à un service très-doux, en comparaison de celui que font les troupes réglées de bien d'autres états, lesquelles étant presque toujours casernées, sont tenues à une discipline très-sévère. Ordinairement, la moitié des militaires est en service chaque semaine dans les garnisons ou cantonnemens respectifs, tandis que l'autre moitié a la liberté de se livrer aux diffèrens travaux industriels et particulièrement à la culture des champs; et à la moindre nécessité, ces soldats-citoyens accourent spontanément à leurs drappeaux.

La garde nationale non-soldée prend les armes le premier dimanche de chaque trimestre et passe une revue générale d'inspection dans les communes, En cas de guerre, elle est assujettie aux lois militaires, partout où elle est employée activement.

Les commandans d'arrondissemens ont sous leurs ordres les gardes nationales de leurs arrondissemens respectifs: c'est à leur réquisition que se forment les conseils spéciaux qui jugent les délits militaires, et qui s'assemblent dans les chefs-lieux d'arrondissemens.

### MARINE.

La situation géographique d'Haïti semble inviter ses habitans à pratiquer la navigation, pour pou-

, a devenir

ions pourront Etals-Unis et

tables: ils ont aussi les baptêmes, et les petites messes qui forment seul bénéfice. Il y a beaucour n'ont pas de caisses curiale

de ses côtes réde tous les produits. a repousser les pi-La religion oatholique, a. perant la guerre civilé de l'Etat, étant profe bitiens de part et d'auple haïtien. Mais l'e operité à conduire les plus tes y est permis, r

par ker priville dans ce genre malheureuse, les flota pas troublé. Aujourd'hui, la mai Depuis 1817 de quelques bâtimens de de chantiers du Com Li-Haïti, d'abor Les chantiers du Cap-Haïtien ont teurs de ce describilité de la force sera sunament méthode d de de la force sera supérieure à celle résultat, qui prouve la celle résultat. des cite e president de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de president de presid gouver de constructions navales dans un pays où se troubeauc des constructions de la meilleure quanté, est particu-real les des des aux talens du colonel. Viu au-P rent les best talens du colonel Villarseaux, chef les

biremen du port du Cap-Haitien.

POPULATION, MŒURS.

- 2

in de la partie ci-devant francisco perubiniti de la partie ci-devant française à 520000 populari lesquelles on comptait 40000 blancs; paris de St-Méry, dans la description de de l'Est était évaluée à 125000 âmes. Mais on a toujours été d'opinion que ces recensemens étaient fort inexacts. Ainsi, en évaluant pour toute l'île une population de 7 à 800000 âmes, en 1789, on peut croire que ce chiffre ne surpasserait pas de beaucoup la réalité.

Sans doute, les guerres qui ont eu lieu en Haïti. depuis cette époque, les rayages qu'elles y ont occasionnés et les émigrations qu'elles ont entraînées. ont dû diminuer sensiblement cette population. Néanmoins, tout porte à croire que les pertes qu'elle. a éprouvées ont été remplacées depuis la déclaration de l'indépendance et malgré la guerre civile, allumée par la désastreuse ambition de H. Christophe. Il est facile de s'en convaincre par le nom-. bre prodigieux d'enfans qu'on voit partout, et par, cette brillante jeunesse qui est répandue dans tous, les départemens. D'un autre côté, les citoyens venus en Haiti des Etats-Unis et des colonies de l'archipel ont contribué à accroître la population. Qu'on remarque aussi, que si d'anciennes habitations rurales ne comptent plus que peu de personnes où il existait jadis des ateliers considérables, le nombre des habitans des villes a beaucoup augmenté. C'est peut-être à cette circonstance, au séjour dans les villes d'une foule de gens sortis des cam, pagnes, que l'on doit l'opinion assez répandue qu'Haiti a été frappée d'une dépopulation considé,

rable. Il en scrait donc autrement, et l'Etat, ainsi que ces particuliers eux-mêmes, eût gagné beaucoup si ce séjour n'était pas devenu si attrayant pour eux. Car, il est certain que dans les villes l'air est infiniment moins sain et les mortalités plus fréquentes, la vie est plus coûteuse et les moyens d'acquérir de l'aisance plus difficiles pour ceux qui, étant obligés de se créer une industrie quelconque pour suffire à leurs plus pressans besoins, sont exposés par-là à bien des privations avant d'y parvenir. Or, il n'est pas douteux qu'une personne laborieuse peut facilement parvenir en peu de tems à une modeste aisance, en habitant avec persévérance la campagne; et lors même qu'elle n'y obtiendrait qu'une nourriture plus abondante et plus saine, avec la paix de l'âme qui résulte ordinairement de la satisfaction des premiers besoins, il en naîtrait certainement un moyen de plus pour hâter l'augmentation de la population.

En général, le peuple haîtien est capable d'industrie: mille moyens, outre l'agriculture, lui sont offerts pour arriver, peut-être en moins de vingt-cinq ans, à une grande prospérité; mais il ne fait pas tout ce qu'il aurait pu faire. Dans les villes, où il y a un surcroît d'habitans comme on vient de le dire, le travail ne manqué pas; mais peu d'ouvriers s'offrent ou s'acquittent bien de leurs devoirs: une plus grande partie restent inactifs et

indifférens au bonheur qui dépend d'eux seuls; ils aiment mieux végéter que vivre honorablement par le travail: et la sobriété du peuple des campagnes particulièrement est telle, qu'il lui sussit de peu d'esforts pour se procurer les premiers besoins: delà, l'insouciance qu'on remarque parmi ces habitans pour se livrer à un travail régulier et assidu qui augmenterait considérablement les produits actuels. Cette règle générale souffre néanmoins d'honorables exceptions; et les hommes d'un âge mûr, et surtout les anciens africains, sont ceux qui, dans les campagnes, sont les plus laborieux: la jeunesse se livre plus volontiers a la fainéantise, à l'oisiveté qui est réellement la mère de tous les vices. Aussi, remarque-t-on que le crime le plus fréquemment commis est le vol, et que la plus grande partie des coupables sont des jeunes gens. D'un autre côté, tant d'occasions sont offertes aux gens oisifs, soit: par la négligence de la police on des propriétaires, soit par l'impossibilité où l'on est de mieux garder ses propriétés, qui doivent en esset reposer sur: la foi publique, qu'on peut encore dire qu'il est même étonnant que le vol ne se commette pas plus souvent. Cette observation dépose certainement en faveur de ce peuple qui, d'ailleurs, commet beaucoup moins d'autres crimes que les anciens peuples civilisés. Il est extrêmement rare de voir en Haïtide ces assassinats combinés dans le sang-froid d'une perversité cruelle: les meurtres et les blessures ne sont presque toujours que le résultat de passions violentes portées instantanément à une exaspération désordonnée, ou quelquefois l'effet de l'usage immodéré des liqueurs fortes dont il est à désirer que la trop grande consommation qui se fait en ce pays soit diminuée.

. Cette consommation est due sans doute à la presque nullité de la fabrication du sucre qui augmente celle du sirop converti en rhum ou tafia, et à l'introduction des autres eaux-de-vie par le commerce étranger. Sous ce rapport, on doit souhaiter qu'ilfût possible de trouver des moyens d'encourager la production du sucre, qui n'est malheureusement plus compté au nombre des denrées d'exportation et qui sert plutôt à la consommation intérieure. Que d'hommes d'un âge mûr sont abrutis, que de jeunes gens sont déjà dépravés par le fréquent usage de ces boissons dont l'infaillible effet n'est pas seulement d'éloigner des études utiles, d'habituer à la fainéantise; mais encore de créer une infinité de maux qui, s'ils ne détruisent pas promptement les individus, font naître prématurément chez eux une caducité dégoûtante. Detà encore une cause qui s'oppose à l'accroissement de la population.

Malgré ce qu'on vient de dire, il faut néanmoins espérer que le goût de la propriété qui se répand chaque jour atténuera les désordres qui l'attaquent

pour la garantir aux citoyens; et le développement de l'industrie en étant une conséquence. l'amour du travail se propagera aussi nécessairement parmi les haitiens pour lesquels on doit avoir quelque indulgence, si l'on se rappelle combien d'obstacles ils ont eu à surmonter pour parvenir à l'état de civilisation où ils sont arrivés. Il faut encore espérer que l'instruction, en se répandant parmi la population, fera reconnaître ce qu'il y a de réellement nuisible, de hideux et de dégoûtent dans l'usage immodéré des liqueurs fortes.

Mais, s'il est permis de reprocher quelques vices à ce peuple, on lui doit aussi la justice de
dire qu'il possède beaucoup de qualités et non
moins de vertus. Hospitalier et généreux, surtout
envers les étrangers, (17) l'Haitien n'est pas moits
toujours disposé à repousser vigoureusement tous
ceux qui oseraient attenter à l'Indépendance nationale, parce qu'il n'ignore pas qu'elle seule peut lui
garantir la jouissance de la Liberté pour la conquête
de laquelle il a fait tant de sacrifices. Ce sentiment
patriotique n'est pas seulement celui des hommes:
les femmes, les enfans même le partagent.

Une qualité qui est inséparable de la vertu hospitalière et de la générosité, c'est cette disposition de l'âme à compâtir aux maux d'autruis clest ce continent délicat qui noue porte à note identifier. pour ainsi dire, au sort de nos semblables souffrans ou malheureux. Voyez cette Haïtienne qui soulage la faim du mendiant invalide: on croirait qu'elle
ne fait que l'aumine. Non: un élan plus vertueux,
plus religieux dirige cette main accourable vers l'infortune: c'est la charité qui inspire cette femme
compâtissante et lui fait jouir d'un plaisir que la bonté de son cœur rend encore plus doux. Que de traits
ne pourrait-on pas citor pour prouver cette généreuse pitié des deux sexes et qui ont eu lieu durant les tems orageux de notre révolution, en faveur de ceux-là mêmes qui, dans leur prospérité, abusèrent si étrangement de leur position sociale!

Aux vertus qu'on vient de signaler, il faut ajouter, en faveur des femmes haïtiennes, le sentiment de l'amour maternel qui les aveugle même quelquesois et les empêche de discerner ce qui est utile ou nuisible à leurs enfans; et en général, les liens de famille créent entre les parens un attachement dont la tendresse est un éloge pour eux. Ces honorables sentimens sont regretter que le lien légitime du mariage n'unisse pas davantage l'un et l'autre sexe (13); et bien que l'union naturelle ne compte pas moins de bons et sidèlés époux que parmi ceux qui le sont légalement, on peut croire que les bonnes mœurs y gagneraient infiniment, puisqu'il en sésulterait plus de fixité pour l'état conjugal et plus

de confiance de la part des femmes qui n'ont que trop souvent reconnu qu'il suffit d'un caprice pour diminuer et détruire même un attachement sur lequel elles croyaient devoir compter pour toute la vie. D'un autre côté, les hommes réfléchiraient davantage sur les conséquences d'une infidélité qui, en divisant la famille, éloigne souvent les enfans du père ou de la mère et contribue puissamment à affaiblir les relations délicates de l'amour paternel et de la piété filiale. Une autre considération aussi morale, quoiqu'elle tienne à l'ordre politique, se rattache à l'union naturelle et à l'observation qui vient d'être faite; c'est la dispersion qui en résulte de la succession du père commun entre un grand nombre d'enfans de mères différentes qui semblent alors rivaliser entre elles pour son anéantissement. Que de successions n'a-t-on pas vues ainsi réduites à rien par un partage prématuré que la jalousie provoquait, pour abandonner ensuite les infortunés enfans sans moyens d'existence, sans 'éducation, alors môme qu'ils en auraient eu un plus grand besoin par la faiblesse de leur âge! Ce résultat déplorable ne pourrait pas arriver cependant, si les personnes se liaient en légitime mariage; car, la loi défend de reconnaître pour enfans ceux qu'un époux obtient par des liens différens, étant déjà marié; et ces infortunés fruits de l'union illégitime, auxquels il ne peut donner son nom, na

penvent prétendre au partage de la succession de leur père, puisqu'ils sont considérés comme adultérins, tandis que les enfans d'un même lit sont moins exposés à voir ruiner une succession que la mère commune cherche presque toujours à conserver., par l'effet de l'amour maternel.

Quoique la population d'Haïti soit composée d'individus qui proviennent de différentes nations, les observations qu'on vient de présenter sont cependant applicables aux citoyens de tous les départemens. Cela n'empêche pas que certaines habitudes font naître quelques diversités dans leurs mœurs. C'est à l'observateur attentif à les saisir, un ouvrage comme celui-ci ne pouvant entrer dans ces détails, ni exposer davantage ce qui tient au caractère moral de ce peuple.

## INSTRUCTION PUBLIQUE.

Elle a été l'objet de la sollicitude du gouvernement dès la fondation de la République. Un Lycée, dont l'établissement date de 1816, a été institué au Port-au-Prince par A. Pétion et organisé sous l'administration de son successeur qui a proposé au corps législatif la loi du 4 Juillet 1820. On y enseigne les langues latine, française, anglaise et espagnole, l'histoire, la géographie, les mathématiques, la morale, etc. Cette institution, fondée sur les vues les plus libérales, a eu successivement d'habiles directeurs et de bons professeurs dont les pénibles travaux ont été couronnés de grands succès: des jeunes gens, aussi recommandables par les lumières qu'îls y ont acquises que par leur moralité, font honneur à la patrie qui n'a compté pour rien les frais qu'occasionne cet utile établissement. Ces succès mêmes font regretter que l'exiguité des revenus publics ne permetté pas d'en former d'autres dans les chesslieux des autres départemens; et c'est sans doute à cette cause qu'il faut attribuer la suppression de l'Université de Santo-Domingo qui était entretenué aux frais de l'Etat, et qui procurait à la jeunesse de cette partie les précieux avantages de l'instruction.

Cependant, une école nationale, fondée sur le système de Lancaster, y a été établie de même que dans les villes du Port-au-Prince, des Cayes, du Cap-Haïtien, de San-Yago, de Jacmel, de Jérémie, de St-Marc, du Port-de-Paix, du Mirchalais et de St-Jean. La jeunesse y reçoit les premiers élémens de l'instruction, sous la direction de personnes préposées par le gouvernement, et la surveillance de commissions d'instruction publique qui, toutes, sont subordonnées à celle de la capitale, laquelle, étant placée elle-même sous les yeux du Président d'Haïti, reçoit du Chef de l'Etat l'impulsion qu'elle communique aux autres, ainsi qu'à toutes les institutions particulières établies dans les

disserentes communes, pour la propagation des lumières. Partout, l'on s'efforce de procurer ces avantages inappréciables à une jeunesse intéressante qui est réellement l'espoir de la patrie : partout aussi la plus grande partie de cette jeunesse ( celle des villes surtout ) se montre avide de connaissances. Cette observation, fondée sur la vérité, fait néanmoins assez pressentir que quelques jeunes gens. parvenus à l'âge où les passions se développent, négligent les études sérieuses et utiles, lorsque leur persévérance seule suffirait pour en vaincre l'aridité, en y employant des momens de loisir qui ne sont pas toujours consacrés à d'autres travaux que nécessite la vie sociale. On doit espérer que ce reproche ne sera pas toujours mérité, et que les progrès de la raison, en diminuant ce relâchement, convaincront aussi que, si les lumières sont utiles aux hommes, la modération ne leur est pas moins nécessaire, puisque cette vertu caractérise la sagesse et que sans elle les sentimens les plus généreux peuvent être souvent nuisibles.

La capitale a vu se former aussi dans son sein, depuis plusieurs années, une Ecole de Chirurgie dont les élèves ont fait beaucoup de progrès; et plusieurs d'entre eux sont devenus officiers de santé de l'armée: ce qui ne les empêche pas de pratiquer avec succès comme médecins.

## PRODUCTIONS, INDUSTRIE.

Il est peu de pays qui offrent autant que cette fle des richesses naturelles: les trois règnes en fournissent abondamment.

Tout le monde sait quelle quantité d'or les premiers conquérans du Nouveau Monde exportèrent de ce pays dont la population indigène fut détruite presque uniquement par les travaux pénibles auxquels elle fut condamnée dans les mines; et l'on n'ignore pas non plus que leur exploitation cessa ou fut interdite avec la diminution rapide de ces malheureux et par la découverte des immenses mines du Mexique et du Pérou. Ces métaux précieux étaient plus communs dans la partie de l'Est; et quoiqu'on en ait découvert dans les autres départemens, les succès obtenus de leurs cultures firent défendre l'exploitation d'aucun métal. On ne saurait donc croire que les mines d'or d'Haïti aient été épuisées.

Des découvertes constatées donnent la certitude qu'il y existe aussi des mines d'argent, de cuivre, de fer, de plomb, de mercure, d'antimoine, de sel gemme. On y a encore trouvé des pierres précieuses, telles que le diamant, l'émeraude, l'agathe, etc. et d'autres productions du règne minéral, telles que le soufre, le cristal, le marbre de toutes couleurs, le charbon de terre, le porphire, l'albâtre, le jaspe, le silex, les granits, le tale, le spath, etc.

Quant au règne animal, ses productions ne sont pas moins variées.

Le bœuf sert à la nourriture des habitans, de même que le porc, le mouton et le cabrit: les immenses troupeaux de ce premier quadrupède qu'on élève dans la partie orientale forment une branche d'industrie. Cet animal sert encore à l'exploitation des sucreries, de même que le cheval et le mulet qu'on emploie pour celle de toutes les denrées, et comme montures. L'âne n'est pas moins utile au laborieux cultivateur.

Les oiseaux offrent des espèces nombreuses dont beaucoup servent à la nourriture de l'homme, outre ceux qu'il élève dans l'état de domesticité. Il en est de même des poissons que fournissent les rivières, les étangs et la mer. Enfin, l'abeille lui procure et son miel et sa cire.

Mais, c'est au règne végétal surtout que l'haitien doit sa principale subsistance et son bien-être; c'est au grand nombre de ses productions qu'il pourrait facilement devoir une éclatante prospérité, si l'industrie agricole était professée comme elle peut l'être. L'histoire naturelle de l'île comprend, dans ce règne, une quantité considérable d'arbres; d'arbustes et de plantes utiles: les premiers, comme bois de construction, d'ameublement ou denrées d'exportation, tels que l'acajou, l'espinille, le noyer, le cèdre, le gayac, le brésillet; le campêthe, le chène-

roble, le bois de fer, l'immortel, le capajos, l'ébène, le bois marbré, le baume vert, le tendre-ccajou, la sabine, le pin, l'épineux, etc. ou comme arbres fruitiers, tels que l'abricotier, l'oranger, le sapotiller, l'apocatier, etc. et le majestueux palmiste, dont toutes les parties sont utilisées. Des arbustes précieux fournissent aussi des denrées d'exportation, tels que le cafier, le cotonnier, le cacaotier, etc. Et parmi les plantes, la médecine s'en approprie une grande quantité, tandis que les autres servent aux différens besoins des habitans et à alimenter le commerce.

Les denrées que produit ce sol fertile et qui sont employées aux consommations intérieures ou à l'exportation, sont le café, le coton, le sucre, le sirop, le rhum, le tofia, le cacao, le miel, la cire jaune, l'huile de palma-christi, le tabac, l'amidon, le gingembre, la banane, la patate, les pommes de terre, le manioc, l'igname, le tayo, le maïs, le riz, le mil, les pois et haricots et autres légumes.

ė

La principale industrie des haïtiens est l'agriculture: c'est à cette source première de toutes les richesses sociales qu'ils doivent l'existence du commerce tant intérieur qu'extérieur. Les produits agricoles sont donc les premiers revenus sur les que se les habitans doivent compter: c'est aussi sur eux que se fondent principalement les revenus de l'Etat.

Après l'agriculture vient l'industrie manufacturière qui se borne, pour les haîtiens, à l'exercice de

quelques arts et métiers où ils excellent, et à la fabrication ou préparation des principales denrées, telles que le sucre, le café, etc. Dans la plaine de l'Artibonite, on fabrique une toile de coton qui sert principalement aux hamacs; on en fait aussi de moins grossière pour les vêtemens.

Les beaux-arts comptent très-peu d'industrieux qui les professent, malgré l'étonnante facilité qu'ont en général les haïtiens à leur exercice. La musique et la peinture ont quelques artistes d'un talent remarquable.

Enfin, vient l'industrie commerciale. La loi distingue le commerce de consignation, du commerce en gros et du commerce en détail. Suivant ses dispositions, le premier genre ne doit être exercé que par les négocians consignataires, le second par les marchands et le traisième par les détailleurs: elle a réglé la quotité des marchandises que peuvent vendre à la fois les premiers aux marchands en gros, aux détailleurs ou aux autres particuliers.

La loi a interdit aux étrangers la faculté d'exercer d'autre commerce que celui de consignation dans les ports ouverts, et que les arts ou métiers, dans ces ports, lorsqu'ils ont obtenu une licence à cet effet du Chef de l'Etat.

Le commerce intérieur est beaucoup facilité par les communications qu'établissent entre les diverses communes et dans leur territoire même les chemins publics qui sont la plupart très-bien entretenus par les corvées personnelles des habitans des Lampagnes et quelquefois de la garde nationale soldée. Il se fait encore au moyen du cabotage que font les marins haïtiens.

Le commerce extérieur se fait au moyen des relations établies entre Haïti et les Etats-Unis, l'Angleterre, la France, les villes anséatiques et les îles de St-Thomas et de Curação,

## REVENUS PUBLICS.

Ils consistent dans les différentes impositions que la loi établit sur l'industrie nationale, les produits agricoles, les revenus des biens urbains et l'importation des marchandises venues de l'étranger.

L'impôt établi sur les produits agricoles et celui fixé sur les marchandises importées pour la consommation intérieure, se perçoivent dans les douanes à l'expédition des bâtimens.

Le fisc a encore une branche de revenus dans la fabrication des monnaies nationales; et les domaines publics, par la vente des immeubles urbains et ruraux; l'affermage des boucheries et des bacs établis sur certaines rivières; celui des salines et des cimetières enclos; le produit des droits curiaux dans certaines communes, le timbre, l'enregistrement etc. fournissent aussi leur contingent à la recette générale de l'Etat.

## DESCRIPTION

Des Villes, Bourgs et Bourgades d'Haiti par ordre alphabétique.

ABRICOTS. (les ) Ce bourg, sifué sur la route de Jérémie à Tiburon, tire son pom de la prodigieuse quantité d'abricotiers qu'on trouva dans ce canton, lorsque les établissemens en furent commencés. Moreau de St.-Méry rapporte qu'une opinion religieuse des indiens, naturels de l'île, avait placé dans ce lieu le paradis où les âmes des hommes justes et bons venaient se nourrir du fruit du mameys ou abricotier. Mais comme le mancenilier y croît aussi, ces insulaires pensaient que l'âme du méchant se nourrissait de son suc vénéneux. Ainsi, la croyance de l'immortalité de l'âme a été partagée par ces enfans de la nature! Dans toutes les contrées, dans tous les tems, les hommes les plus simples et les moins civilisés ont donc toujours associé cetté consolante idée à la croyance d'un Dieu juste et éternel!.... En 1789, le bourg des Abricots ne comptait que 17 maisons et dépendait de la paroisse de Dalmarie : ses établissemens ont augmenté depuis la révolution : son anse sert d'embarcadère pour les denrées qu'on exploite dans l'étendue de cette commune.

ACUL-DU-NORD. (1') Ce bourg servait anciennement d'embarcadère au fond de la baie de l'Acul où il est placé. Ch. Colomb y est entré le 21 Décembre 1492 : ce qui lui fit donner le nom de Port St-Thomas : le tems n'a pas respecté cette dénomination. C'est là que débarqua aussi le général Leclerc, en 1802, lors de l'invasion de l'expédition française. On prétend que c'est à l'Acul que se moatra la lèpre pour la première fois, en 1709. La culture de l'indigo bâtard ou marron fut commencée

pour la première sois, au 18e. siècle, par un habitant-colon de cette commune. L'Acul est à 4 lieues du Cap-Haïtien. L'incendie du 22 Août 1791 commença dans cette commune. L'îlet- à-Rat, dans la baie de l'Acul, est à 19°48'53" de lattitude septentrionale et à 74°48'35" de longitude occidentale du méridien de Paris.

ALTAMIRA. C'est une petite bourgade située sur la route de San-Yago à Puerto-Plata, dans une vallée: sa population est faible, elle a une église et forme ainsi une paroisse dépendant de l'arrondissement de Puerto-Plata. Il n'y a point de Juge de Paix.

AMINA. Cette bourgade, qui a une chapelle, est située sur la route de San-Yago à Daxabon, et sur la rive droite de la rivière de Amina qui lui a donné son nom, assez près du confluent de celle-ci et du grand Yaque. Elle forme une paroisse dépendant de l'arrondissement de San-Yago. Son établissement date depuis environ 60 ans : des hattes sont établies dans son voisinage.

ANGLAIS. (les) Cette bourgade a été établie dans la petite plaine des Anglais, ainsi nommée à cause des fréquentes descentes qu'y faisaient les bâtimens de guerre de cette nation avant la révolution, l'anse qui s'y trouve offrant cet avantage. Elle est située sur le terrein de l'ancienne habitation (sucrerie) du Gravier et près de la petite rivière des Anglais qui est très-poissonneuse et qui fournit des carpes excellentes. Les Anglais forment un quartier de l'arrondissement des Cayes, sur la route de cette ville à Tiburon.

ANSE-A-VEAU. (1') L'établissement de ce bourg remonte à plus d'un siècle: son nom lui a été donné à cause du Morne-d-Veau sur lequel on l'a établi. L'air y est pur et sain. Son église a été bâtie en 1740. Son port, qui offrait jadis un mouillage à des bâtimens assez forts, ne peut plus recevoir que de faibles barques: un banc de madrépores placés à son entrée s'étend

chaque jour, tandis que le sable que charie la petite rivière qui s'y jette, la comble à l'intérieur. L'Anse-à-Veau est le chef-lieu de l'arrondissement de Nippes et la résidence de celui qui le commande. Ce bourg correspond au point le plus occidental de la Gonave. Sur la route de l'Anse-à-Veau au Petit-Trou se trouve un petit étang dont l'eau est saumâtre; et dans cette commune, au canton de l'Acul des Savanes, le sol est chargé de fer et l'on y trouve aussi une pierre qui a du brillant et qui coupe le ver, comme le diamant. Le général Gérin y a terminé une carrière qui fut long-tems digne de la liberté.

ANSE-D'EYNAUD. (l') Ce bourg est situé à l'anse qui portait le nom d'un colon dont l'habitation était dans son voisinage : il a été substitué à celui de l'Ilet-à-Pierre-Joseph, lors de l'évacuation des anglais, en 1798. Son port ayant été ouvert au commerce étranger, ce bourg a pris beaucoup d'accroissement : c'est le chef-lieu et la résidence du commandant de l'arrondissement de Tiburon. Les rochers, consus sous le nom de Baleines, près de l'Anse-d'Eynaud, sont à 18.° 29'54" de lattitude N. et à 76.°55'6" de longitude O.

ANSE-DU-CLERC. (1) Cette petite bourgade a dû son accroissement à l'insurrection de Goman: on en avait fait un postemilitaire où les habitant du canton se réunissaient pour opposer en commun une défense aux insurgés dans des block-house. Il y a une ause qui offre un mouillage aux caboteurs. Son territoire forme un quartier de l'arrondissement de Jérémie.

AQUIN. Ch. Colomb mouilla dans le port d'Aquin en 1494: les naturels du pays appelaient ce lieu Yaquimo. Alphonse Ojeda et Améric Vespuce, cet heureux usurpateur, y vinrent aussi le 5 Septembre 1499, après leur fameuse expédition qui enleva à Colomb l'honneur de donner son nom au nouveau monde qu'il avait découvert: ils y retournèrent en 1502; mais alors A. Vespuce, brouillé avec Ojeda, l'avait fait mettre aux fers. Les espagnols y bâtirent une ville qu'ils nommèrent Villa nueva de

Yaquimo et qui fut surnommée Port du Brésil, à cause de la grande quantité de brésillet qu'on y trouvait alors. En 1606, cette ville était déjà abandonnée par eux. Vers 1660, les Boucaniers allèrent s'y établir, et leur prononciation en fit Aquin : ils fondèrent alors le bourg d'Aquin, éloigné de la ville actuelle d'environ une lieue et demie; mais ce premier bourg étuit situé sur la rive gauche de la rivière d'Aquin: il fut transféré en 1714 à l'endroit connu aujourd'hui sous le nom de vieux bourg, parce qu'en 1804, le gouvernement haïtien en ordonna la translation à la ville actuelle située à l'ancien embarcadère d'Aquin. ainsi que le projet en avait été formé en 1768 : le gépéral Borgella, alors commandant de place, en est en quelque sorte le fondateur. Cette ville avait pris beaucoup d'accroissement par l'ouverture de son port : il fut fermé en 1826, et le gouvernement vient de le rouvrir pour procurer aux habitans de cet arrondissement les avantages qu'offre partout la communication directe avec le commerce étranger. La commune d'Aquin est réputée pour ses moutons, ses huîtres et ses truffes qui sont les meilleurs du pays. Sur les côtes d'Aquin se trouve un étang appelé Etang Sulé qui a une lieue de long sur une demi-lieue de largeur moyenne: il communique avec la mer. La commune d'Aquin a vu naître Julien Raimond, homme de couleur, qui présenta en France, en 1785, des mémoires au maréchal de Castries, ministre de la marine et des colonies, pour obtenir l'égalité des droits politiques entre les affranchis de St-Domingue et les blancs. Ce même citoyen faillit devenir la victime de Page et Brulley sous la Convention, et devint ensuite membre de la commission civile dont Sonthonax était le chef en 1796. Monbrun, qui devint général en ce pays et en France, y est aussi né. Le dernier combat entre Rigaud et Toussaint eut lieu au vieux bourg. Aquin renferme les restes du général Francisque. Le gros rocher appelé le Diamant, dans la baie d'Aquin, est à 18° 13' 45" de lattitude N. et à 75° 48' de longitude occidentale.

ger Good in Good from the

ARCAHAIE. (1') Ce bourg est situé à 11 lieues du Porte. au-Prince, sur la route qui conduit à Saint-Marc, et sur la rive gauche de la petite rivière qui porte son nom. Il était rézgulièrement bâti; mais il fut incendié en 1802. Durant la guerra. civile de Christophe, il était abandonné; mais depuis 1820, sas reconstruction a commencé. Le gouvernement a fait réparer l'église: cet édifice est construit en maçonnerie. Quelques autres édifices publics et des maisons particulières ont été aussi reconstruits : un réglement de police défend de construire en paille, ce qui est cruse que les maisons de cette nature sont placées. sur la ligne qui touche les anciens fossés du bourg, fouillés du tems que les anglais y étaient en possession. La commune de l'Arcahaie tire son nom de la province de Cayaha dépendante du royaume de Xaragua. Elle est très-productive en casé: sa plaine est d'une fertilité étonnante pour le sucre, dont on fabrique peu en ce moment: le Port-au-Prince est le débouché de ces denrées, et le transport a lieu par mer. Les mines de fer et de cuivre sont abondantes dans les montagnes.

ASII.E. (l') Ce quartier est en majeure partie enclavé dans l'arrondissement de Nippes. Anciennement, il y avait un bourg: il n'en est resté que la chapelle où le curé de l'Anse-à-Veau va quelquesois officier: elle est à 4 lieues de ce dernier bourg et à égale distance de l'embouchure de la rivière d'Aquin: elle fut bâtie en 1729. Le quartier de l'Asile est dans un terrein assez plat, puisqu'on y voyage en voiture depuis l'Anse-à-Veau jusqu'à Aquin, en parcourant une route de 10 lieues. Il n'y a point de commandant particulier.

AZUA. Cette ville, située sur la route de Saint-Jean et celle de Neybe à Santo-Domingo, à près de deux lieues du rivage de la baie d'Ocoa, a remplacé l'ancienne ville de Compostelle, fondée en 1504 par Diégo Colomb et renversée par le tremblement de terre du 18 Octobre 1751: ce terrible événement ayant amené la mer jusque dans la ville, elle fut

abandonnée et en fonda alors la ville actuelle. Avant la révolution, en y comptait 300 maisons; mais elles furent incendiées par ordre de Desselines, à son retour du siège de Santo-Domingo. Azua est le nom indien que portait le territoire formant aujourd'hui cette commune, chef-lieu d'un arrondissement. On y fabriquait de très-beau sucre et en grande quantité dans les premiers tems de la découverte : on voit encore les restes d'une sucrerie près de la rivière d'Ocoa et l'aqueduc dont l'eau faisait mouvoir le moulin. De nos jours, de petits établissemens procurent encore du sucre très-beau, et le sirop sert à confectionmer un tafia ou rham très-réputé : les oranges et toutes les autres productions du règne végétal y sont de la meilleure qualité. Azua produit aussi des bêtes-à-cornes, des bois d'acajou, de fustic, de gayac, etc. Il y a des eaux minérales dans les montagnes de Viajama, qui ont paru après le tremblement de terre de 1751, et des mines d'or dans la commune : l'exploitation en a été abandonnée depuis long-tems. Fernand Cortez, conquérant du Mexique, sut greffier de la municipalité de l'ancienne ville de Composielle, avant d'avoir suivi Diégo Velasquez à ·Cube.

BAINET. Une baie de 1650 toises d'cuverlure et de 930 toises de profondeur, sans aucun ressif sur une côte qui en est garnie, a inspiré le nom que porte ce bourg, et dont l'orthographe ne s'accorde pas avec son origine. Les premiers établissemens de cette commune remontent au tems de la Compagnie de Saint-Domingue qui l'avait dans son territoire. Son sol est montueux et entrecoupé par des ravines profondes; elle produit beaucoup de café, et sa population est très-considérable.

BANI. Ce bourg est placé au milieu de la longueur E. et :O. d'une plaine dont la surface quarrée est d'environ 80 lieues, et à 250 toises de la rivière de Bani, sur la route d'Azua à Santo-Domingo. Cette situation est l'une des plus agréables pour la vue et la santé; car le voisinage de la rivière et l'élévation

de cette plaine en rendent l'air fort sain. Des hattes sont établies dans cette commune dont la population est assez considérable : elle fournit aussi le bel acajou de Nisco, du gayac, du café, du sucre, des cuirs en poil, et du sel marin que l'on tire des salines d'Ocoa.

BANICA. Ce bourg a été fondé en 1504, par Diégo Vélasquez qui commandait alors la partic Sud de l'île, qui chassa les indiens réfugiés à la montagne de Bahoruco, et qui, après avoir été le conquérant de l'île de Cube, prépara la conquête du Mexique. Ce bourg était sans doute bien peuplé à cette époque : depuis, il a déchu comme tous les établissemens des espagnols dans cette partie de l'île : il est placé sur la rive gauche de l'Artibonite, dans une savane qui est très-jolie. On élève beaucoup de bêtes-à-cornes et autres animaux dans la plaine de Banica; et depuis quelques années, l'industrie a utilisé les eaux de l'Artibonite pour le transport du bois d'acajou qu'elle retire de cette commune et des communes environnantes. A 2 lieues de Banica, se trouvent 4 sources d'eaux thermales dont les propriétés sont à-peu-près les mêmes que celles des eaux de Capoix, au Port-à-Piment: elles manquent aussi de bons établissemens et un habile médecin pour diriger le traitement des malades qui y vont souvent. L'époque la plus convenable est d'Octobre en Mai, par rapport aux pluies considérables des autres mois.

BARADÈRES. (les) Cette bourgade, située sur la rive droite de la rivière des Baradères, a pris naissance dans les troubles de la révolution pendant lesquels on y avait construit un forte son accroissement à continué durant l'insurrection de Goman, et malgré les incursions des insurgés. Une baie magnifique offre un abri aux bâtimens contre les vents du Nord qui règnent une grande partie de l'année sur ces côtes: nombre d'îlets rendent encore le mouillage très-sûr. Les pêcheurs y trouvent beaucoup de poissons et de carets dont l'écaille trouve un grand

débit dans le commerce : le café de ce quartier, où l'on cultive aussi beaucoup de vivres, n'est pas moins estimé. Les Baradèmes fournissent encore de beaux bois de construction, et on y a trouvé de l'ébène. Le bourg est exposé aux débordemens de la rivière qui a souvent occasionné des inondations. On vient d'y construire une chapelle.

BAYAGUANA est un bourg qui doit son établissement à la destruction des villes de Bayaha et Yaguana, arrivée en 1606 par ordre de la cour d'Espagne: son nom en indique l'étymologie. Il est situé dans une belle position et possède une jolie église achevée depuis peu d'années et bâtic en maçounerie. Des troupeaux de bêtes-à-cornes, des cuirs en poil, un peu de café, etc. forment les produits de cette commune qui fait partie de l'arrondissement de Santo-Domingo.

BOMBARDOPOLIS, établie récemment en comparaison des autres villes, tire son nom de celui d'un homme qui fut le bienfaiteur du fondateur de cette ville, qui a trouvé ainsi le moyen d'éterniser sa reconnaissance. Placée à 5 lieues de la ville du-Môle-Saint-Nicolas, elle fut la demeure des allemands amenés en ce pays et dont on voit encore quelques-uns et beaucoup de leurs descendans: elle est située dans une grande plaine très-fraîche, parce qu'elle est fort élevée au-dessus de la mer. L'air y est pur, vif et sain. La plus grande partie de la commune de Bombardopolis, que l'on appelle souvent Bombarde, est propre aux hattes: les bêtes cavalines qui en proviennent sout fort estimées. La Plate-Forme, qui avait un bourg anciennement, est dans ce territoire: son anse sert d'embarcadère aux habitans de Bombardopolis qui peuvent aussi embarquer leurs deprées à la baie de Henne très-fréquentée par les pêcheurs. La Plate-Forme est à 19° 34' 25" de lattitude N. et à 75° 41' 17" de longitude O.

BORGNE. (le) Ce bourg qui est le chef-lieu de l'arrondissement de ce nom, a pris beaucoup d'accroissement depuis 1820; les édifices publics y ont été restaurés. Il est situé à l'embarcadère de l'ancien bourg qui n'existe plus, sur la rive droite de la rivière du Borgne qui devient très-dangereuse dans la saison des pluies. Le territoire de cet arrondissement est presque en montagnes qui produisent le plus beau café du département du Nord. On y cultive beaucoup de vivres et de légumes. Sur la gauche du chemin qui va du vieux bourg au Borgne, à cinq quarts de lieue de la mer, est une caverne divisée en sept voûtes ou grottes où l'on a trouvé des ossemens humains, des fétiches et des fragmens de vaisselle des indiens avec moulures. Il y a aussi dans cette commune un étang salé. La températurey est fort douce, le thermomètre de Réaumur n'y montant pas au-dessus de 22° et descendant jusqu'à 12°

BOYA. A deux lieues N. E. de Monte-de-Plata, se trouve ce bourg fondé pour servir d'asile au cacique Henri et à 3 ou 400 indiens échappés comme lui du massacre des espagnols, et auxquels Charles-Quint pardonna la courageuse détermination qu'ils prirent de combattre leurs oppresseurs. Dautres indiens amenés de la Terre-Ferme et échappés des travaux pénibles des mines furent réunis aux premiers. Pendent long-tems le chef de ces indiens portait le titre de Cacique de l'île d'Haîti et aucune relation entre eux et les espagnols n'avait confondu les deux races; mais dans la suite, l'extinction de ces infortunés aborigènes amena ce mélange qui laisse encore apercevoir de nos jours des traces du sang indien parmi les habitans de Boya. Ce bourg a une petite église élégamment bâtie en maçonnerie; il dépend de la commune de Monte-de-Plata.

CAOBAS. (las) Ce bourg dont l'établissement date d'environ 70 ans, n'était d'abord qu'une annexe de Bauica, sous le gouvernement espagnol: c'était un poste militaire placé sur les limites des deux territoires français et espagnol. Durant la révolution, beaucoup de colons, qui servaient le roi d'Espagne pour rentrer en possession de leurs biens, s'y réfugièrent; et peu avant la réunion

des départemens de l'Est à la République, ce bourg dépendait en quelx que sorte de l'arrondissement du Mirebalais par le grand nombre de citoyens de l'Ouest qui s'y fixèrent. Ses habitans ayant progressive, ment augmenté, le gouvernement en a fait une commune où sont tous les fouctionnaires publics que nécessite le service. Son territoire four-pit des bêtes-à-cornes, des cuirs en poil, du coton, du sucre, du café, des bois d'acajou que charie l'Artibonite, et beaucoup de vivres.

CAP-HAITIEN. (le) Cette ville qu'on appelait Paris de Saint-Domingue, à cause de sa splendeur, a été long-temps désignée par les espagnols sous le nom de Guarico; et les français en firent le Cop-Français. Lorsque H. Christophe eut imaginé de se couronner roi, il la nomma Cap-Henry. Cette dénomination, a cessé avec son règne tyrannique, et elle a pris celle qu'elle porte aujourd'hui. Ses premiers habitans furent les Flibustiers qui y vinrent en 1670 de la Tortue. Dans les premiers tems, ils souffrirent beaucoup des incursions que faisaient les espagnols dans cette partie pour détruire leurs établissemens; mais à mesure que la colonie naissante s'affermissait, le Cap prenait aussi de l'accroissement et finit par offrir, avant la révolution, l'aspect d'une ville bien bâtie, devenue le centre du commerce et d'un luxe proportionné gux richesses de ses habitans. Ses malheurs commencèrent en 1793, par l'incendie qui eut lieu dans l'affaire de Galbaud et de Sonthonax. Incendiée de nouveau, à l'arrivée de l'expédition française, elle ne trouva pas un restaurateur en Christophe qui se plaisait, au contraire, à démolir des maisons entières de sa bonne ville. On y comptait autrefois six fontaines publiques, non compris celles des prisons, des casernes, de l'ancien couvent des jésuites et de celui des religiouses. Huit places, bien entretenues, offraient chacune leur agrément et leur utilité. Tousles édifices publics de cette ville étaient supérieurs à ceux des autres lieux du pays : l'église surtout , achevée en 1774 , est encore remarquable par l'élégance de son frontispice d'une architecture pleine de goût. Aujourd'hui, le Cap-Haïtien commence

à sortir de ses ruines : des édifices publics et beaucoup de maisons particulières ont été reconstruits ou réparés: mais là, comme partout ailleurs où la révolution a occasionné des ravages, le tems seul amènera une restauration qui nécessite préalablement de l'aisance parmi les citoyens. Cette ville a la figue re d'un carré long, 1200 toises dans sa plus grande longueur et 600 toises de largeur. Ses rues sont pavées et tirées au cordeau et se coupent à angles droits du Nord au Sud, et de l'Est à l'Ouest : elles ont, en général, 24 picds de largeur > la rue espagnole est la plus large et la plus longue : il y en a 56 qui forment 260 llets ou carrés, presque tous de 4 emplacemens chacun. La plus grande partie des maisons ont été bâties en maconnerie. Le port du Cap-Haitien peut contenir une grande flotte: on y a vu jusqu'à 600 bâtimens de toutes dimensions; mais l'entrée de cette rade est difficile: le secours du pilote doit être toujours accepté. Un chantier de marine établi en ce lieu a déjà fourni plusieurs bâtimens à l'état, parmi lesquels un beau brick. La température du Cap-Haïtien est chaude : néanmoins le thermomètre de Réaumur descend quelquesois. durant l'hiver, à 16°; le terme opposé est 28° Ses environs offrent des promenades fort agréables : tout près de la ville est le morne du Haut-du-Cap où est une petite bourgade : c'est là qu'A. Pétion était campé, lorsqu'il abandonna les français avec son régiment pour commencer la guerre de l'Indépendance. Lors de la prise de cette ville par Dessalines, les troupes indigênes étonnèrent leurs ennemis par l'intrépidité qu'elles y montrèrent et qui amena la capitulation de Rochambeau. Le Cap-Haïtien a été d'ailleurs le théâtre de grands événemens durant la révolution. V. Ogé, J.-B. Chavannes, et leurs infortunés compagnons. et avant eux Lacombe, y périrent martyrs de la plus sainte cause; mais là aussi, Sonthonax proclama le triomphe de la philantropie sur l'orgueil et la cupidité, le 29 Août 1793. Le respectable général E. Magny naquit en cette ville : il y mourut à

La fin de 1827, après avoir sagement commandé cet arrondiscer ment pendant sept années. Les productions du département du Nord y trouvent un débouché par le commerce étranger auque; le port du Cap-Haïtien est ouvert. Il est à 19° 46'24" de lattitude N. et à 74° 38' 25" de longitude O.

CAVAILLON. L'établissement de ce bourg remonte à plus d'un siècle. Son érection en paroisse date de 1720 : il a une jolie église bâtie de maçonnerie, sur le côté Nord du chemin qui conduit de St.-Louis aux Cayes. La belle rivière qui porte le nom de ce bourg passe à l'Ouest : elle a en cet endroit environ 4Q pieds de largeur: elle prend sa source dans les montagnes de la Hotte et est très-dangereuse dans la saison des pluies. Ses eaux servent à fertiliser quelques sucreries placées dans la petite plaine de Cayaillon où la charrue a obtenu d'heureux succès depuis quelques années. Les montagnes de cette commune produisent beaucoup de casé très-estimé. Son embarcadère où s'expédient les denrées est situé sur la rive droite de la rivière, à une lieue de son embouchure; et la baie des Flamands qui est sur ses côtes offre un asile sûr aux bâtimens de commerce qui y vont hiverner. Le bas de la rivière a beaucoup de celimans: elle charie des morceaux de mine de fer. A l'Est du bourg est un gros morne appelé le morne bleu qui a plusieurs cavernes où l'on a trouvé des fétiches et d'autres preuves de l'habitation des indiens.

CAYES. (les) L'établissement de cette ville, chef-lieu du département du Sud, date depuis un siècle: placée tout près de la plaine du Fond, elle a été toujours croissante et surtout depuis l'année 1812. Quoique de grands événemens s'y sont passés durant la révolution, elle n'avait jamais éprouvé ces grauds désastres auxquels furent en proie le Cap-Haïtien et le Port-au-Prince: cependant des ouragans plus ou meins violens et les inondations des rivières de l'Ilet et de la Ravine-du-Sud y ont fait naître quelquesois des craintes sérieuses. Mais le plus terris ble fléau qu'elle ait encore éprouvé est l'ourngan qui a eu lict dans la nuit du 12 au 13 Août 1831 : aux efforts violens du vent qui a brisé et renversé les édifices publics et particuliers, s'est jointe une inondation de toute la ville par les eaux de fa mer élevées à plus de cinq pieds en certains endroits : plusieurs centaines de personnes ont été victimes de cet événement désastreux dont les ravages se sont étendus dans la plaine : les bafimens qui ne trouvent point d'abri dans le port des Cayes et qui vont pendant l'hivernage dans les baies du Mesle et des Flamands, n'y ont eu aucune sureté cette fois. L'entrée des Cayes par terre est magnifique: une chaussée, longue d'environ 800 toises, bordée de fossés qui servent à l'égoût des caux trèsabondantes dans les environs de la ville, conduit du lieu appelé les quatre chemins, ( carrefour où se rencontrent quatre grandes routes) au pont placé à son entrée. Les terreins des deux côtés de la chaussée sont élégamment bâtis, et de superbes jardins embellissent les maisons qui offrent ainsi, à proximité de la ville, les agrémens d'un séjour champêtre. Avant l'ouragan, les édifices publics avaient tous été restaurés et de nouvelles fortifications construites pour désendre le port : divers ponts ont été élevés sur la Ravine-du-Sud, qui passe au Sud-Ouest de la ville, pour faciliter ses communications avec le faubourg Reynaud. La sontaine construite sur la place du marché a été achevée depuis quelques années: d'autres moins grandes donnent de l'eau à l'hôpital, à l'arsenal et aux bâtimens de la rade. Toetes ces améliorations furent dues aux soins du général Marion, commandant de l'arrondissement, décédé aux Cayes le 20 Novembre 1831 et enterré à l'église. L'air de cette ville est assez mal sain, à cause des eaux qui l'environnent de toutes parts et qu'on trouve à peu de profondeur. Il y a dans la plaine à Jacob, voisine des Cayes, une mine de fer. La plaine du Fond paraît être le lieu où a existé la ville espagnole Salva Tierra de la Zabana. fondée en 1503 par Ovando et abandonhée en 1606. Des poteries

raîche. On y fabrique du sucre, du sirop et beaucoup de rham ou tafia: le café, les vivres du pays et autres denrées sont aussi des productions de cet arrondissement. La ville des Cayes renferme les restes de plusieurs citoyens qui se sont rendus célèbres, tels que Auger, Geffrard, Wagnac et André Rigaud: ce dernier a été enterré à l'église, et les autres sur la place d'armes. En 1816, ses habitans exercèrent une généreuse hospitalité envers les Colombiens qui avaient fui leur patrie, ayant parmi eux le célèbre Bolivar qui prépara aux Cayes, sous la protection de Pétion, l'expédition dont le succès amena la ruine de la puissance espagnole dans l'Amérique méridionale. La ville est à 18° 11' 10" de lattitude N., et à 76° 10' 30" de longitude O.

CAYES de JACMEL. (les) Ce bourg est déjà très-ancien, puisqu'en 1714 il formait un établissement assez considérable pour exiger l'érection de la paroisse des Cayes de Jacmel : mais son importance a cédé à celle acquise par Marigot devenue une commune, tandis que le bourg des Cayes de Jacmel est resté une paroisse. Ce nom de Cayes lui a été donné à cause des ressifs qui sont zinsi dénommés, et qu'ou trouve sur la côte voisine. C'est la même brigine que le nom de la ville des Cayes, dans le Sud. Il y à une église. Ce bourg est à environ 4 lieues de la ville de Jacmel. On a trouvé dans son territoire quelques vestiges des établissemens des indiens qui ont fait présumer qu'une population nombreuse habitait ce canton : des traces de deux mines indiquent qu'elles ont été exploitées par les espagnols: le minerai de fer et de cuivre y abonde, et le spath et le quartz se montrent à la superficie de la terre. Avant la révolution on cultivait du coton et de l'indigo dans ce quartier où l'on fait plus de casé de nos jours.

CHARDONNIÈRES. (les) Cette bourgade, située sur la route des Côteaux à Tiburon, porte le nom donné à son anse, qui sert d'embarcadère aux habitations voisines, à cause des Oursins

appelés Cherdons, que l'on trouve sur sa côte. Il n'y a que peu de maisons, et de frêles barques peuvent seules y mouiller. Le Tapion des Chardonnières est à 18° 16' 10" de lattitude N. et à 76° 35' 10" de longitude O.

CORAIL. (le) Ce bourg porte le nom du terrein voisin qui n'était d'abord qu'un corail. ( lieu destiné à élever des pourceaux ) Avant la révolution, il devint l'embarcadère d'une sucrerie qui avait remplacé le corail : depuis, il est devenu un bourg, érigé en commune, qui servait de refuge aux habitans que les troubles politiques ne permettaient pas de rester sur leurs biens. Naguères encore, l'insurrection de la Grande-Anse forçait les citoyens de ce canton à s'y réunir pour reposser les révoltés qui réussirent néanmoins plusieurs fois à s'en emparer. Le canton des Caïmites et celui de Plymouth, si productif autrefois en café et où il était admis que venaient les plus beaux casiers du pays, produisant jusqu'à 5 livres de cette graine. sont situés dans cette commune : le tems ramènera lentement la production de la même quantité de cette excellente denrée, parce que la révolte de Goman a décimé la population de cette partie de la République. Le port de Corail, garanti par de nombreux îlets, sert de carénage aux bâtimens de Jérémie qui s'y réfugient pendant les vents du Nord.

COTEAUX. (les) La dénomination de ce bourg, situé sur la route des Cayes à Tiburon, est due à ce qu'il est, en quelque sorte, Composé de côteaux qui, par une dégradation successive, viennent depuis la Hotte jusqu'à la mer: c'était un point d'embarquement pour les denrées des habitans qui y entretensient la contrebande avec les étrangers. Ce bourg est assez joli, et possède une église. De forts bâtimens peuvent mouiller dans son petit port. La côte en est poissonneuse et la rivière des Côteaux fournit de beaux mulets.

COTES-DE-FER. (les) C'est une bourgade située sur la route de Bainet à Aquin, près de la rivière de ce nom donné à

tause des roches qui garnissent ces côtes : cette rivière sert de limite entre les départemens de l'Ouest et du Sud.

COTUY. (le) Cette ville a été fondée en 1505 par ordre d'Ovando: alors elle s'appelait Las Minas, à cause des mines - d'or et d'autres métaux qui se trouvent dans son territoire. Eu 1520, on cessa de les exploiter; et en 1747, on en souilla une de cuivre, fort abondante. Dans le voisinage de cette dernière sont deux mines d'aiman : elles sont, comme la précédente, dans la montagne de Maymon. Celle de l'Emeraude est ainsi appelée parce qu'elle recèle cette pierre précieuse. Dans la chaîne de Sévico et dans son voisinage, il y a du fer pur, de la meilleure qualité. La ville du Cotuy n'est pas très-considérable : elle est à 30 lieues de Santo-Domingo, à 12 lieues de la Véga et à égale distance du fond de la baie de Samana, et énfin à une demi-lieue de la rivière de Yuna dont les eaux sont grossies par le Camu et une infinité d'autres qui jettent dans la baie de Samana le plus grand volume d'eau que charient dans la mer les rivières d'Haïti. Cette position est une des plus avantageuses par la facilité qu'il y aurait de rendre la Yuna navigable : parlà, on transporterait aisément les productions de toute cette plaine appelée la Véga-Réal. En ce moment, les habitans de la commune du Cotuy cultivent le tabac dont la qualité est fort estimée : ils élèvent des bestiaux et particulièrement des pourceaux. Les bananiers y sont très-beaux : le cacaoyer y vient très-bien aussi. En sortant du Cotuy pour aller à la Véga, on traverse la Yung en canots, faits en cuir de bœuf, que dirigent et soutiennent des guides habitués à ce genre de passage, malgré le danger que le caiman fait alors courir. Le Cotuy a dans son territoire le hameau d'Angolina, sur la route de la Véga.

CROIX-DES-BOUQUETS. (la) Ce bourg, placé à-peu-près au dentre de la plaine du Cul-de-Sac, a été établi en 1750, après qu'on eût décidé la translation de celui qui était établi sur la rive-gauche de la grande rivière, près de l'habitation Damiens;

Bouquets avait une belle église très-bien bâtie; mais elle fut incendiée durant la révolution. Elle devint le lieu principal de la réunion des hommes de couleur qui, sous la conduite de Pinchinat, de Beauvais, de Lambert, etc. prirent les armes pour conquérir les droits que l'orgueil colonial leur disputa si long-tems. On y a établi de nos jours un dépôt de matériel d'artillerie et autres objets de guerre. Dans la commune de la Croix-des-Bouquets se trouvent des sources d'eaux thermales, connues sous le nom de sources puantes, qui ont quelquefois guéri des maladies jugées incurables: elles sont sur la route de ce bourg et du Port-au-Prince à l'Arcahaie.

DALMARIE, nom indien que par corruption on avait changé en celui de Dame Maric, est un bourg dont l'établissement remonte à l'année 1776, et qui, avant cette époque, n'était qu'un simple embarcadère pour les habitans qui avaient obtenu des concessions dans ce quartier dès 1737. Avant la révolution, on s'était proposé d'y former une ville considérable dont les fortifications projetées eussent pu interdire l'accès de son port et de sa baie aux flottes anglaises qui, très-souvent, y prenaient mouillage. Le site de ce bourg est facilité ce projet, étant plat et trèssain. Les eaux thermales du bras gauche de la grande rivière de Jérémie sont dans la commune de Dalmarie et procurent beaucoup de soulagement à l'humanité souffrante : elles sont assez voisines de la curieuse montagne des Mamelles dont le sommet est garni d'une chaîne de roches-à-ravets très-énormes et qui présentent de loin l'aspect des mamelles d'une vache. Le canton de Dalmarie produit du casé, du cacao et autres denrées d'exportation et de consommation intérieure.

DAXAVON, que l'on appelle à tort Dajabon, Dahabon ou Laxavon, est une bourgade placée sur la rive droite de la rivière du Massacre dont le nom indien est Guatapana: elle a du son établissement, vers le milieu du 18e siècle, aux inquiés

unles que causaient les français aux espagnols avant qu'ils n'eussent réglé les limites entre les deux colonies: c'était un poste avancé, placé à une demi-lieue de Quanaminthe, et qui servait en même-tems à surveiller la contrebande si redoutée du gouvernement espagnol. On élève des bestiaux dans ce canton.

DONDON. (le) Le sol où est établi ce bourg est élevé d'environ 250 toises au-dessus du niveau de la mer: toute l'étendue de cette commune est en montagnes entrecoupées et séparées par des vallées. Elles recèlent l'or, l'argent, le cuivre, le fer, l'antimoine, le marbre, le porphire, l'albâtre, le jaspe, l'agathe, le silex, les grès, les granits, le tale, le spath, la terre plaise, des pétrifications et des cristallisations de tous les genres et une multitude de fossiles. Les productions des deux autres règnes n'y sont pas moins variées. C'est là que l'on a fait la première culture des cafiers venus de la Martinique, provenant des graines plantées au Terrier-Rouge. L'air y est généralement sain et tempéré. A une demi-lieue dans l'O. S. O. du bourg, sur la rive méridionale de la rivière du Dondon, dans une vallée étroité et solitaire, on trouve la célèbre voule appelée la Voule-à-Minguet, du nom du premier colon français de cette commune. C'est là que, suivant Moreau de St.-Mery; "chaque année les Caciques 4 des divers lieux venaient, à la tête de leurs sujets, renouveler 46 leurs hommages aux dieux de la patrie. L'opinion des insu-4 laires était que le soleil et la lune avaient percé la voûte " pour aller éclairer le monde; et les premiers hommes ayant " osé imiter leur exemple, ils avaient été métamorphosés par " le soleil, en grenouilles, en lézards, en oiseaux, etc. et les " gardiens de la caverne en pierres. " A l'entrée de cette caverne sont deux masses informes, comme deux gardiens ou génies titulaires. Le jésuite Le Pers qui a sourni à Charlevoix les principaux matériaux de son histoire de Saint-Domingue, est mort au Dondon; et lors de la révolution, cette cure était desservie par le fameux abbé de la Haye que l'on accuse d'avoir été le promoteur ou le directeur de l'insurrection des esclaves, dans le Nord. Le Dondon a vu naître l'infortuné V. Ogé qui périt mare tyr de la Liberté et de l'Egalité: le brave Clervaux y est mort en 1804.

ENNERY. Ce nom fut donné en 1776 à un canton de la pagroisse de la Marmelade, lors du traité des limites entre les français et les espagnols, sous le gouvernement du comte d'Ennery. On y a bâti depuis un bourg auquel la flatterie des colons avait substitué le nom de Louverture, surnom de Toussaint, parce que ce général y possédait des immeubles. Ce bourg et son territoire dépendent de l'arrondissement des Gonaïves.

FORT-LIBERTÉ. (le) Les établissemens de cette commune ont commencé vers 1701. Les espagnols, qui avaient construit un fort à l'entrée de la baie, appelaient la ville qu'ils fondèrent et qui fut abandonnée en 1606, Bahiaha, nom formé du mot bahis (baie) et de l'interjection ha pour exprimer l'admiration qu'excite cette magnifique baie. Lorsque les français eurent établi la ville actuelle, en 1725, ils la nommèrent également Bahiaha. Ce fut en 1731 que le nom de Fort-Dauphin lui fut donné; et celui de Fort-Liberté lui a été substitué dès l'époque de la fondation de la république française. Destinée à changer de nom. cette ville fut appelée Fort-Royal par Christophe durant son règne éphémère ; c'est la qu'il se fit nommer roi : elle a dû reprendre enfin celui qu'elle porte maintenant et qui est plus en harmonie avec nos mœurs républicaines. Sa température n'est pas saine : sa baie a 2 lieues de l'E. à l'O. Sur une forte demi-lieue du N. au S.: elle pourrait contenir de nombreuses flottes qui y trouveraient un abri contre tous les vents : son entrée n'est que de 390 toises dans l'espace le plus étroit : plusieurs fortifications en défendent l'approche. La ville contient 19 rues formant 75 carrés ou îlets et 390 emplacemens : ses rues ne sont point pavées : elle était la seconde du Nord par son importance avant la révolution. Cette commune a des mines d'or et de cuivre. Le 7 Juillet 1784, les espagnols y commirent un affreux mansacre sur les français, après s'ep être emparés. Le Fort-Liberté est, à 192 42'30" de lattitude N. et à 74° de longitude O.

GONAIVES. (les) Erigée en paroisse en 1738, cette ville, dont le nom est indien n'était qu'un bourg avant la révolution malgré sa longue existence à cette époque: elle a pris de l'ac-, egoissement depuis, et surtout par l'ouverture de son port au commerce stranger qui y trouve un grand débouché et en exporte beaucoup de denrées des communes environnantes dont le que est fort estimé, ainsi que celui des Gonaives et le coton qui en provient. Jadis on cultivait de l'indigo dans la plaine. La baie et le port des Gonaïves offrent de bons mouillages aux plus gros-vaisseaux. C'est dans ce port que les français embarquèrent le général Toussaint Louverture sur le vaisseau le Héros, pour être conduit en France où il mourut: mais c'est aussi là que fut solennellement proclamé l'acte souver in de l'indépendance du peuple haitien par les héros qui venaient de faire cette précieuse conquête. Dans la guerre c vil: allumée par Christon phe. la valeur de Lamarre se montra par une heureuse tentative contre les Gonaives qu'il enleva à l'ennemi presque sans coup-férir. Le morne Lapierre, pris, des Goniges, est à 199 25' 35". de lattitude N. et à 75 9 10 36" de longitude Q. GRANDS-BOIS. (les) Ce quartier est le plus important des cantons montagneux de, la Croix-des-Bouquets et le plus productif en casé qui y est d'une excellente qualité. Son nom lui vient des beaux bois de haute futaie qu'en trouva dens son étendue de plus de 3 lieues, jusqu'aux anciennes limites qui-formaient nagueres encore deux territoires distincts en Haïti. Sa population est assez considérable : la fertilité du sol y attire les habitans. On y a construit récemment une chapelle.

GRAND-GOAVE. (le) Les espignols y avaient établi une bourgade qu'ils appelaient Aguava et qui fut brûlée en 1592 : ses frie ais la rétablirent presqu'en même-tems que Léogune et

les donnèrest se nem qui est sans doute la corruption du présédent. Cette commune produit beaucoup de casé: l'air en est sain, et la température sèche. C'est là que commença la fatale guerre civile entre Toussaint et Rigaud. L'assemblée de révision s'y réunit en 1816 pour réviser la Constitution de la Réspublique.

- GRANDE-RIVIÈRE. (la) Ce bourg érigé on paroisse sons le nom de Sainte Rose, a perdu cette dénomination depuis longtems pour conserver celle sous laquelle il est désigné comme chef-fieu d'un arrondissement du département du Nord ; il éprouve sonvent les effets des débardemens de cette grande rivière que les indiens appelaient Guaraouai. La température de cette comsune est très-favorable à la santé; car elle est réputée pour être le lieu de ce pays qui a montré le plus de centenaires. Dans les montagues, le thermomètre descend quelquesois jusqu'à 9ª au-dessus de zéro. On a toujours vanté les produits abondans de cette commune en vivres de toutes espèces. Dans les premiers tems de la révolution, V. Ogé, J.-B. Chavannes. ( qui y naquit ) et environ 300 autres haïtiens y combattirent les tyrans coloniaux; et là se trouvait aussi le fort de la Sourde à l'attaque duquel périt, en 1809, le brave David-Troy, colonel du 22e régiment d'infanterie et sénateur de la République. Les premières absilles venues de la partie de l'Est y furent naturalisées: elles provenzient de la Havane.

GROS-MORNE. (le) Ce bourg, situé sur la route des Gonaïves au Port-de-Paix, tire son nom d'une montagne qui est
d'une grande hauteur et qui en est éloigné d'environ 2 lieues
dans le Sud-Est: son sommet est plat et arrosé par plusieurs
sources. L'air du Gros-Morne est très-sain. La rivière qui y
passé, e 22 lieues de cours et se décharge à la mer en passant au Port-de-Paix.

HIGUEY est un bourg situé dans le département du Sud-Est,

baie de Higuey et qui forme ainsi un embarcadere pour la denrées de cette commune. · Ce bourg est fort renommé à cause de la Vierge de Altu-Gratia à laquelle la superstition attribue des miracles étonnans. Cette Vierge, placée dans l'église de Higuey qui est bâtie en maçonnerie, est un petit tableau peint à l'huile : le cadre en est d'or massif , il a un pied de longueur sur environ 10 pouces de largeur : des pierres précieuses le garnissent sur ses quatre faces. La couronne qui orne la tête de la Vierge est aussi en or et garnie des pierres les plus fines et de toutes espèces. La superstition veut que cette Vierge; ouvrage de l'homme, fut découverte sous un oranger, et qu'ayant été transportée à Santo-Domingo, elle s'en retourna à Higuey sous le même oranger, pendant une huit è ce qui contraignit à en faire une copie que l'on voit dans une chapelle de la cathédrale de Santo-Domingo: Elle attribue à cette Vierge la guérison d'une infinité de maux résultant de maladies chroniques qui; quelquefois, ont été réellement guéries, par une forte transpiration obtenue à l'aide d'un exercice considérable que font la plupart des pélerins qui, partant de tous les points de l'Île, font cette route de plus de cent lieues à pied. Selon elle encore : la Vierge ne se borne pas à guérir les maux de l'humanité souffrante : mais elle accorde aussi des grâces à qui sait l'implorer avec feryeur et remplir le vœu qu'une déplorable crédulité porte à faire dans des circonstances de douleurs, ou pour obtenir la fixité d'un tendre sentiment que l'on craint de voir se diriger sur un autre objet. Aussi, y a-t-il plus de pélerines que de pélerins parmi les visiteurs de Higuey; et mesurant la bonté de la divinité sur les faiblesses de l'humanité, ils n'y vont jamais sans apporter de riches offrandes qui sont remises au prêtre desservant de l'église, dépositaire désintéressé de tous les dons saits à la Vierge et interprète des vœux qu'on lui adresse et des graçes qu'elle accorde, toujours en promesses. Pour être admis à l'église, lorsqu'on rient a faire un vou, il faut faire chantes

obtenir la faveur de l'adoration de la Vierge, une autre messe qu'il faut encore payer. Il arrive souvent que la Vierge est fachée contre ses adorateurs : alors elle devient invisible pour les paroissiens, ou parait avec un visage colère, d'autres fois larmoyant si elle a des peines; et ce changement de figures qui en impose aux pauvres crédules, s'obtient peut-être à l'aide des différens jeux de tableaux placés à l'église ..... Les productions de cette commune dont le terroir est d'une grande fertilité sont du café, du sucre, du coton, du bois d'acajou, des bêtes-à-cornes et leurs cuirs en poil, etc. Higuey était le siège de la cour du cacique Cayacoa qui commandait ce royaume.

HINCHE. C'est un des établissemens les plus anciens de la partie de l'Est; en 1504, il était déjà considérable. Ce bourg était ensuite devenu une ville , puisqu'on y comptait 500 maisons: en 1720, elle n'en avait que 120. Aujourd'hui ce n'est plus qu'un bourg dont la population a rependant beaucoup augmenté depuis 1822, par l'établissement de hattes fondées sur son territoire par des citoyens des départemens de l'Ouest, de l'Artibonite et du Nord. La vallée de Gohave où il est situé est trèsfavorable à l'élève des bestiaux : les nombreuses rivières qui l'arrosent, et surtout le Gunyamuco sur le bord doquel Hinche est place, rendent ce territoire très-fertile. Ses bois d'acajoux fournissent aussi un aliment à une industrie créée depuis peu d'années, à l'imitation de celle qui fonde le principal revenu du département du Sud-Est! C'est à Hinche que surent arrêtés. le 20 Novembre 1790, l'infortune V. Ogé et 28 autres de ses braves compagnons après l'insuccès de leur giorieuse levée de bouclier : delà, ils faront transferés à Santo-Domingo.

TROIS. (les) Ce lieu n'était jadis qu'un embarcadère où les habitans chargeaient leurs denrées : c'est ce qui a donné neissance à la bourgade qui porte ce nom par léquel on distinguait ancienament dans les Antilles les Irlandais que le fanatisme religious

Sontraignit à s'expatrier. Les Irois sont un quartier de l'arrondissement de Tiburon: il y a dans son territoire des sources d'eaux thermales, sur les bords de la grande rivière de Jérémie. Les angiais avaient fortifié ce lieu où la valeur du général Rigaud-s'est montrée dans la guerre qu'il leur fit. La Pointe des Irois est à 18° 22' 25" de lattitude N. et à 76° 55' 52" de longitude O.

JACMEL. Gette ville qui a eu des accroissamens considérables depuis la république, n'était d'abord qu'un très-petit bourg en 1698, lorsque la Compagnie de Saint-Domingue sut créée et l'obtint dans le territoire qui formuit sa juridiction : elle y fit cor « truire des magasins. En 1789, elle n'avait que 160 maisons tant dans la basse que dans la haute ville. Aujourd'hui elle en compte très-belles bâtics à étages et notamment dans la basse ville. Ces progrès rapides sont ous au commerce qu'a entretenu Jacmel avec l'étranger qui y a trouvé une grande consommation de ses marchandises par la nombreuse population de cet arrondisement, et beaucoup de denrées d'exportation. Tandis que dans la basse ville on respire un air chaud et étoussé, dans la haute l'air est pur et la température douce : on l'appelle belair pour cette raison et parce qu'on y jouit aussi d'une vue très-agréable sur la mer et la compagne. Les rues de cette ville sont étroites et ont le désagrément de l'inégalité de son sol. A l'Ouest, est la grande rivière qui a son embouchure dans la baie de Jacmel : elle procure de l'eau aux habitans de la ville qui n'a point de sontaine. La baie est exposée aux vents du Sud qui y occasionnent souvent la perte des navires qu'ils y surprennent et qui, ordinairement. la frequentent pou pendant l'hivernage : la mer vient toujours se briser avec force contre le rivage : la baie a 1870 toises d'ouverture et 1500 de profondeur. La position géographique de cette ville et sa baie lui donnent une grande importance sous le rapport politique: les fortifications qui dominent la rade en désendent facilement l'entrée, et du côté de la terre, le site montueux du belair complette par lui-même et avec peu de moPens la désense militaire de Jacmel. Ses côtes-de-ser et les veisit qui y règnent empêcheront toujours un blocus parfait de ce port; tandis que le Port-au-Prince et les autres villes du golfe de l'Ouest peuvent facilement en subir l'effet. Les communications de Jacmel avec la capitale ont lieu par plusieurs routes qui permettent, même aux fantassins, de s'y rendre dans la même journée. Pendant la guerre civile entre Toussaint et Rigaud, Jacmel a soutenu un siège fameux dans nos annales; sa défense et l'évacuation qui eut lieu à travers les forces considérables qui entouraient la place, font honneur aux talens militaires et au courage héroïque d'A. Pétion qui y commandait. Lors de la conspiration de Magloire, David-Troy y fit preuve d'une bravoure exemplaire en présence et contre quelques militaires de son régiment. Le général Lamotte Aigron y est mort, commandant de l'arrondissement; il a été inhumé dans le fort qui porte son nom. Jacmel a un palais national, un hôpital militaire, etc. Non loin de la ville, un superbe moulin à vapeurs a été établi, pour la première fois dans l'île, et sert à l'exploitation d'une sucrerie dons les produits ne correspondent plus à l'utilité de cette machine.

JACQUEZY est un des quartiers de l'arrondissement du Trou. C'est une bourgade établie à l'embarcadère où l'on transporte les denrées de cet arrondissement, et qui se trouve entre la baie du Fort-Liberté et celle de Caracol.

JEAN-RABEL. Ce bourg a du son existence à son église qui stait bâtie en ce lieu avant 1743 que ses habitans obtinrent la permission de l'établir. Il est situé à une forte lieue de son embars cadère situé lui-même à l'embouchure de la rivière de Jean-Rabel qui se jette à la mer dans l'anse du même nom. Autrefois pette commune produisait un indigo d'une qualité supérieure : ce qui démontre que son sol est très-propice à cette utile plante. Les salines naturelles du grand et du petit Port-à-l'Ecu produisent su printems du sel très-blanc et d'une cristallisation régulière : en y élève des bestiaux. Le sol de ces cantons offra toutes les est

perces de raquettes ou opuntia, du gayac, de l'ébène, du gri-gri et d'autres bois de construction. On y trouve aussi des sources d'eaux minérales ferrugineuses et salées: l'amertume de ces der nières annonce l'existence de mines de sel gemme. C'est dans le port de Jean-Rabel que le brave Derenoncourt fit sauter le garde-côtes la Constitution qu'il commandait en 1807, pour ne pas être pris par un bric de guerre de Christophe qui vint l'y attaquer. La pointe de Jean-Rabel est à 19° 55' 10" de lattitude N. et à 75° 39' 52" de longitude O.

JEREMIE. Le premier établissement de cette ville était entre la rivière de la Voldrogue et la Grande Rivière de Jérémie; on nomme encore ce lieu le vieux bourg. La ville actuelle sut tracée en 1756 : c'était auparavant le Trou-Jérémie, du nom d'un pêcheur qui l'habitait. Elle est située à la chôte d'une montagne, dans une position agréable par son élévation. L'air y cat pur et sain, et la température très-douce. Jérémie est divisée en haute et basse ville ; la première a la forme d'un carré long ; et la basse ville suit la forme de l'anse où se trouve le port, Ce port n'offre aucun abri contre les vents du Nord qui rèment une grunde partie de l'année sur les côtes de la Grande-Anse : et de fréquens raz-de-marée viennent ajouter aux dangers que courent les bâtimens. Aussi ce port n'est-il fréquenté que par le commerce des Etats-Unis, les bâtimens de cette nation séjournant fort peu de tems pour vendre leurs cargaisons et se charger de denrées, principalement du café dont le cabotage emporte une grande partie au Port-au-Prince où le prix est presque toujours préférable à celui de Jérémie. La Grande-Rivière, qui à son embouchure à 900 toises de la ville, est l'une des plus considérables du pays; elle a environ 25 lieues de cours, à partir des montagnes de la Cahouane, qui font partie de la chaîne de la Hotte, où elle prend sa source: une infinité de ruisseaux et d'autres rivières grossissent ses eaux. Aussi, rien d'est plus agréable que la vue pittores que du canton de la Granda.

Rivière, prise soit de l'habitation Bretegil on du fort Marfrance Les grottes, les cavernes, les entonnairs, les masses montueuses que l'on trouve dans cet arrondissement : tout annouce que de grands phénomènes y out eu lieu. Dans les troubles révolutionnaires, les colons de la Grande-Anse furent les premiers à se couliser pour repousser les justes prétentions des hommes de couleur et la volonté de l'assemblée nationale qui les appela à l'égalité politique: ce sont encore eux qui conclurent les pramiers la convention qui soumit successivement divers quartiers de l'île aux anglais. L'arrendissement de Jérémie souffrit étonnamment des désastreux effets de la révolte de Goman qui y organisa le brigandage durant près de 14 ans. On doit la fin de cette révolte, d'abord à la douceur de l'administration de ses le général Bazelais, à qui A. Pétion confia le commandement des arrondissemens de Jérémie et de Tiburon, et qui obtint la soumission de plusieurs chefs des révoltés; et ensuite, à la ferme volonté du Président Boyez qui en décida l'extinction. Jérémie renferme les restes de Férou, l'un des signataires de l'acte d'Indépendance Jet de Blanchet joune, président de l'assemblée constituante. La pointe de Jérémie est à 18° 40' de lattitude N. et à 76°33'48" de longitude O.

H. Fory grifust

LAS MATAS. (Farfan de) Ce bourg doit son établissement à une chapelle qui y fut bâtie dans le siècle dernier pour servir aux habitans des hattes circonvoisines : il a pris de l'accroissement avec le tems par l'augmentation de ces hattes, surtout depuis 1822 que des habitans de l'Ouest et de l'Artibonite se sont fixés dans ces belles savanes. Depuis cette époque, Las Matas forment une commune indépendante de Banica dont elle dépendait autrefois. La température y est douce, même en été, Ce bourg possède une église bâtie en bois et couverte en essentes : il est situé sur la grande route de Port-au-Prince à Santo-Domingo, à 10 lieues de Saint-Jean. Las Matas fournissent beau-

Sud: On produit beaucoup de denrées alimentaires dans son texte ritoire, du sucre et du café pour l'usage des habitans, des cuirs en poil pour l'exportation, etc.

LAS MATAS DE LA SIERRA, ou San Jose de Las Matas, est un bourg dépendant de l'arrondissement de Sun-Yago, et dont la population n'est pas nombreuse. Les productions de cette commune sont les mêmes que dans tout l'arrondissement.

LEOGANE. A 4000 toises dans l'Est-Sud-Est de Léogane était bâtie en 1504 la ville de Santa-Maria-de-la-Vera-Paz par Ovando, après qu'il eut arrêté Anacoana, reine du royaume de Xaragua, sœur du cacique Béhéchio auquel elle succéda et veuve de Caonabo, cacique de Maguana, laquelle fut tuée à Santo-Domingo, Sainte-Marie-de-la-Vraie-Paix fut remplacée par une autre ville que les espagnols établirent vers la pointe de Léogane et qu'ils appelèrent Sainte-Marie-du-Port; mais le nom indien Yaguana, qui désignait ce lieu, prévalut toujours. En 1606, cette ville fut détruite par ordre de la cour d'Espagne; et ce n'est que vers 1663 que les boucaniers y commencèrent quelques établissemens dont les progrès suivirent ceux des cultures qu'ils faiszient dans cette paroisse. Dans les premiers tems, il y eut un bourg à l'Ester et un autre à la Petite-Rivière qui furent ensuite réunis pour former la ville de Léogane, par une prononciation vicieuse de Yaguana. Elle est à 1200 toises de la mer; elle fut le siège du gouvernement colonial durant plusieurs années, et junqu'à ce qu'il se transportat au Port-au-Prince, devenu la capitale de la colonie. Elle a la forme d'un carré long dont les deux grands côtés ont 400 toises et les deux petits 320 toises: 15 rues et plusieurs ruelles séparent 25 îlets inégaux ; elles ne sont point pavées; mais le sol sabioneux de cette ville égoûte les eaux pluviales en plusieurs endroits : en d'autres, elles staenent. En 1789, cette ville comptait 280 maisons et présentait un ensemble fort élégant : son église était belle, aérée, élevée es spacieuse; mais l'encendie survenu à l'invasion française ed 1868, avait détruit cette ville que la proximité de plusieurs encrenies renduit encore plus agréable. Larnage, le plus habile et le
plus vertueux gouverneur de l'ancienne colonie, a été enterré à
l'église de Léogane, en 1746. Cette ville renterme aussi les dépouilles mortelles du brave général A. Gédéen, mort en 1827.
La plaine de Léogane produit du sucre, du sirop, du tafia pourla consommation intérieure : ses cantons montagneux produisent
beaucoup de café qui trouve un débouché facile au l'ort-au-Prince.
La rade de Léogane où se trouve l'embarcadère du bourg Caira, du nem du fort qui y a été construit, est foraine et n'offre point d'abri aux bâtimens. La première habitation sucreris
de la ci-devant partie française est celle connue sous le nom de
Buslandes. La température de cette commune est douce et l'air
fort sain. Le fort Ça-ira est à 18° 32' 15" de lattitude N. et
à 75° 5' 15" de longitude O.

LIMBÉ, (le) Ce bourg dont un arrondissement porte le nom sans qu'il en soit le chef-lieu, a pris naissance en 1715 par l'établissement d'une chapelle. En 1789, il était peu considérable; mais 22 sucreries placées dans sa petite plaine lui donnaient quelque importance. La rivière du Limbé passe près de ce bourg : elle est fort dangereuse pendant les pluies, et chaque année des imprudens en sont victimes. L'air y est froid et humide. On a trouvé dans sette commune, avant la révolution, une mine de lapis lazuli avec laquelle on a fait de la peinture bleue: on y a trouvé aussi de l'ocre. C'est dans cette commune qu'habitait le colon Belin de Villeneuve au génie industrieux duquel on a de beaucoup d'améliorations dans la fabrication du sucre et de simplification dans le moulin et les autres machines qui servent à la production de cette denrée. Le Limbé a été aussi le théâtre des sersais de l'estricain Macendal dant le nom est devenu de nos jours un terme légal qui sert à qualifier tout individu qui s'ocsupe à duper les crédules par l'emploi des fétiches et autres surtildres dont le but ne serait paint d'effectuer des crimes ai même

er or Mare

de simples délits. Mais anciennement, ou entendait par matétadals ceux qui, comme celui du Limbé, employaient les poisons pour donner la most aux hommes. Macandal fut long-tema errant dans les bois, et enfin arrêté, condamné et brûlé-vif, en 1758, dans la ville du Cap-Haïtien.

. LIMONADE. Ce bourg, qui forme une parcisse ou quartier de l'arrondissement du Cap-Haitien, a en ses premiers établisse semens dans le 17e. siècle. La paroisse possède une jolie églisé de maçonnerie bâtie sur le modèle de celle du Cap-Haïtien, en 1777, à environ 2 lieues de ce bourg. C'est dens cette égliséque Christophe fut frappé d'appoplexie, le 15 Août 1830, pendant l'office divin. On a trouvé avant la révolution sur une has bitation de Limonade, une ancre que l'on a supposé être cellade la caravelle de Colomb qui périt dans la nuit du 24 au 25. Décembre 1492; et sur une autre habitation on a trouvé les fondemens d'un fort considéré comme celui de la Nativité construite en Janvier 1493 par lui : non loin de ces ruines, et en fouillant un canal pour la même habitation, on a découvert en 1784, 25 cadavres qui ont paru être ceux des espagnols tués par les inidiens en l'absence de Colomb: des fourchettes de fer et des pièces de cuivre y ont été trouvées aussi. La plaine de Limonade. est une des plus fertiles en sucre. On a trouvé plusieurs minesi dans cette paroisse: la plus commune est celle d'aiman du petiti morne à Békly, du nom d'un anglais à qui il avait appartent : se moine est souvent frappé de la foudre.

ELOS LLANOS. Ce bourg, qui porte le nom des plaines en ils est situé, a été établi sur la route de Santo-Domingo à Seybo, à l'extrémité méridionale de l'immense, savanne appelée Gunvatica. Sa population est peu considérable: la culture des cannes à sucre et du cafier, les bois d'acajon et de fustic, et les bêtes-à-cornes, occupent ses habit ns : ils embarquent ces denrées à l'embouchure de la rivière de Macoris (t au port d'André, suplassette. Sud. de l'îte.

MACORIS. Ce bourg, qui forme une commune, est situé à environ 4 lieues de San-Yago. Ovando y avait fait construire la forteresse de la Magdeleine, en 1504, pour contenir les indiens; et vers 1760, on y bâtit une chapelle qui donna naissance à ce bourg, de l'arrondissement de San-Yago.

MARCHAND. C'est une très-petite bourgade qui eût été la ville impériale de Dessalines, et la capitale du pays, si ce chef du gouvernement n'eût pas contraint le peuple à détruire en lui la tyrannie. Aujourd'hui, ce lieu est un poste militaire : il est situé dans la commune de la Petite-Rivière de l'Artibonite. Des fortifications y avaient été commencées : c'est en les construisant que les militaires créèrent un chant et une danse, sous le nom de Carabinier, pour se délasser de leurs travaux guerriers : cette danse nationale, perfectionnée dans la suite par les grâces haïtiennes, fait aujourd'hui les délices des réunions où la jeunesse se tivre à cet innocent amusement.

MARIGOT. C'est un bourg formant une commune de l'arrondissement de Jacmel: avant la révolution, il n'était qu'un simple embarcadère et a pris des accroissemens successifs depuis cette époque. On cultive beaucoup de casé dans cette commune, et cette denrée est portée à Jacmel où elle est vendue pour l'exportation. Marigot est à sept lieues de cette ville, sur la route qui conduit au Sale-Trou et aux Anses-à-Pître.

MARMELADE. (la) Ce nom a été donné à ce bourg et à l'un de ses cantons, à cause des pluies fréquentes qui font de son sol une espèce de bouillie ou marmelade. Le température en est très-fraîche. Le sol de cette commune est très-élevé et montpeux; et le cafier y produit beaucoup. On y trouve des mines de cuivre, et du soufre. La Marmelade est le chef-lieu de l'arrondissement de ce nom.

MEOT. Ce lieu, qui s'appelait Sans-Souci sous Christophe, qui y avait sa principale résidence, formait naguères une paroisse à cause de son église bâtie en rotonde et converte en ardoisse.

<

elle s'est écroulée. On y voit le palais du roi Henri Ier., composé de plusieurs pièces dont l'architecture est assez élégante. Deux portes principales en forment l'entrée; et des jardins placés sur le derrière de ces édifices embellissaient ce séjour, surtout par l'eau qui y coulait en abondance et dans tous les sens, On y voit encore le sameux Caimitier sous lequel ce méchant rendait ses arrêts de mort. Des casernes pour ses gardes étaient bâties et existent encore sur la route de Milot à la citadelle Laferrière. Cette forteresse est située sur la chaîne d'une haute montagne appelée anciennement le Bonnet-à-l'Evêque, dont l'élévation est cause qu'on l'aperçoit d'assez loin en mer, en sortant de Puerto-Plata pour aller-au Cap-Haïtien : de cette dernière ville on aperçoit aussi cette forteresse qui semble défier les nuages qui la dérobent si souvent à la vue. Un immense matériel d'artillerie forme la défense de cette citadelle dont Christophe avait fait le boulevard de l'indépendance contre l'invasion étrangère : un coup de tonnerre en fit sauter une partie en 1817, en communiquant le feu à l'une de ses poudrières; mais elle sut réparée. Un assez grand logement est établi dans l'intérieur de la citadelle, et des casernes y existent aussi pour les troupes qui la défendraient. Christophe y avait placé ses trésors, ses archives et d'autres objets précieux, des armes et des munitions: il y a été enterré par les soins de sa famille; un hamac, employé au transport de son cadavre depuis Sans-Souci, lui a servi de linceul. L'eau que l'on boit des citernes est excellente et très-fraîche. A peu de distance de cette forteresse, dont l'édification a coûté la vie à des milliers d'hommes et de femmes qui y travaillaient. et où Christophe a fait mourir beaucoup d'autres dans les noirs cachots qu'elle renferme, est une autre résidence royale appelée palais du ramier. C'est une longue maison distribuée en plusieurs chambres, avec une salle de billard et des magasins et logemens pour les domestiques. Des jardins de fleurs ornaient ce séjour où l'air est frais et pur.

MIRAGOANE. Cette ville, dont l'accroissement a eté fort so pide depuis 1812, n'était d'ubord qu'un embarcadère pour les denrées de l'ancienne paroisse du Fond-des-Nègres, et-elle devint ensuite un bourg : le premier embarcadère était même situé au Trou-Mithon, à une lieue de Miragoane. C'est à la permission donnée au commerce étranger d'y conduire ses bâtimens que cette ville a dû son extension qui a été telle, que là où mouillaient de fortes barques, des maisons existent par les remblais qu'on y a faits et qui ont reculé les limites de la mer. Cette commune fournit beaucoup de casé, et le port de Miragoane offre un asile sûr aux plus gros bâtimens, excepté contre les vents du Nords A: une lieue et demie de cette ville est l'Etang de Miragoane dont les caux sortent au Carénage, après avoir passé sque des rochers, et servent de boisson aux habitans de la ville. Le beau canton' du Rochelois fait partie de la commune de Miragoane : on cultive le cafier sur cette montagne dont le terrein est plane et offre la facilité d'y voyager en voitures. Miragoane est à 18° 26. '45" de lattitude N. et à 75° 32 '39" de longitude O.

MIREBALAIS. (le). Ce hourg, qui perte le nom d'un quartier assez étendu, est établi sur un plateau qui est une espèce de presqu'île formée par la rivière de l'Artibonite qui passe au côté Nord, et par les rivières de la Tumbe et du Bourg. Il a dû son existence à l'établissement d'une église au teur de laquelle furent construites des maisons couvertes de paille qui furent incendiées, ainsi que l'église, en 1749: il fut immédiatement reconstruit et son église rebâtie en maçonnerie : elle fut dédiée à Saint-Louis, comme la précédente, ce qui partisbien des gens à désigner ce bourg par le nom de ce Saint. Le nom de Mirebalais a été donné à ce quartier par des colons qui y trouvèrent de la ressemblance avec un canton du Poiteux en France, par rapport au grand nombre d'animaux sauvages qu'ils y trouvèrent. La plaine de ce quartier est en effet trasse propre aux bestiaux qu'on y élève en quantité : car les bons terraises.

sie le sont devenus que par le limon qu'y déposent l'Artibonite et les autres rivières qui l'arrosent, tels que le Fer-à-Cheval, la Gascogne, la Tumbe, etc. Le sol des montagnes produit d'excellent cufé et beaucoup de deprées alimentaires. Le climat du Mirebalais est très-sain, quoique la température en général y soit sèche. On trouve des sources d'eaux thermales à la limite du Mirebalais et de la Petite-Rivière de l'Artibonite, sor la rive droite de ce fleuve, près d'une grotte dont l'entrée est de 100 pieds de largeur et qui est fort étendue; et ensuite à la rayine Chaude; ainsi appelée à cause de la chaleur de ses eaux. Le quartier du Mirebalais a toujours été considéré comme un lieu très-important sous le rapport de la défense militaire contre un ennemi dont Finvasion y pénétrerait: il avait fixé l'attention du gouvernement colonial; et celui de la République a fait de ce bourg un dépôt de matériel de guerre et autres objets précieux. Moreau de Saint-Méry dit que " enveloppé de montagnes et environné de défilés, " le Mirebalais peut servir de dernière ressource, et l'homme " de génie en feruit un champ de gloire. " Les hommes de couleur, réunis à l'église de ce bourg le 7 Août 1791, nommèrent P. Pinchinet leur président. Le Port-au-Prince est le débouché naturel des denrées du Mirebalais par la route du Trianon, où le génie militaire d'A. Pétion avait tracé une ligne de défense que Christophe a'osa jamais attaquer, après que l'honorable général Benjamin' Noël eût secoué le joug de ce tyran pour se soumettre à la Républis que, en 1812, en refusant de servir d'instrument à su férocité. MOCA. Ce bourg forme une commune de l'arrondissement de la Véga. Sa population est assez considérable.

MOLE-SAINT-NICOLAS. (le) C. Colomb qui y entra le 6 Décembre 1492, nomma ce port Saint-Nicolas, du nom du saint, patron de ce jour: sa configuration lui fit donner celui de Môle. Ce port est le premier lieu d'Haïti où les européans ont abordé: if eut une seconde fois l'honneur de la visite du célèbre navigateur? Colomb y entra le 29 Avril 1494, quatre jours svant la décont

verte de la Jamaïque. Jusqu'en 1763, il ne servait que de point de relâche pour les bâtimens qui allaient du Nord aux autres parties de l'île; et très-souvent les corsaires anglais et les pirates; y mouillaient. C'est à cette époque que l'ancien gouvernement. qui avait été long-tems indifférent sur son sort, ordonna qu'en s'occupât sérieusement de son établissement. Ainsi, le Môle dont la haute importance maritime l'a fait surnommer le Gibraitar du Nouveau Monde par Raynal, n'a eu ses premiers habitans qu'en 1764, ce furent des Acadiens qui fuyaient la proscription anglaise: ensuite, des Allemands furent envoyés d'Europe et placés au Môle où des établissemens avaient été préparés d'avance. Des fortifications considérables et coûteuses y furent construites dans les vues d'en interdire l'approche à la puissance dont la rivalité fut toujours redoutable à la France; et loreque les colons eurent livré la ville du Môle aux anglais, ils y construisirent de nouvelles fortifications que nécessitait sa défense du côté de la terre, A leur évacuation de ce lieu, le général Toussaint Louverture y alla jouir de quelques honneurs militaires que la politique lui avait ménagés. Plus tard, dans nos discordes civiles, le Môle soutint un siège fameux entrepris par Christophe contreles troupes de la République que Pétion y avait envoyées pour seconder l'insurrection du Port-de-Paix : l'intrépide Lamarre, le courageux Eveillard et une foule d'autres héros y trouvèrent leur tombeau, plus heureux par leur mort glorieuse que le brave et infortuné Toussaint qui essuya toute la cruauté du tyran. Cette ville qui avait déjà beaucoup souffert par ce siège, fut entièrement démantelée et ses maisons brisées, après sa reddition. Un gouvernement réparateur a renouvelé toutes les constructions que la difficulté des circonstances a permises, pour retirer le Môle de ses ruines. La Presqu'île couvre le port et la baie du Môle au Nord, et le Cap-à-Foux au Sud: les bâtimens y sont toujours en sûreté. Le sol de cette commune est d'une arridité qui repousse le cultivateur : il produit cependant d'excellens raisins

de l'eau à toutes les maisons de la ville, en rend l'air fort sain. La baie est à 25 lieues Sud-Est-1/4-d'Est de la pointe de Maizy, de l'île du Cube. Le Môle est à 19° 49' 20" de lattitude N. et à 75° 49' 45" de longitude O. et le Cap-à-foux à 19° 46' 10" de lattitude et à 75° 54' 30" de longitude.

MONTE-CHRIST. Cette petite ville, située sur la baie qui porte son nom, à \$00 toises du rivage, a été d'abord fondée, en 1533, par soixante laboureurs qui y furent transportés d'Espagne avec leurs familles. Anéantie en 1606, en même tems que Yaguana, Puerto-Plata et Bayaha, elle fut rebâtie en 1756 par des Canariens que l'Espagne y envoya: la neutralité de son port y attira le commerce pendant 10 années que dura cet état de choses, et alors elle acquit beaucoup d'aisance, surtout par sa proximité des établissemens français et de la ville du Cap dont elle n'est cloignée que de 14 lieues. Une population faible qui n'y trouve pas un débouché immédiat pour ses productions, ne peut parvenir à une grande prospérité nécessaire pour l'accroissement de toute ville. On élève des bestiaux dans cette commune dont le port sert d'embarcadère au tabac et autres deurées qu'on y cultive et que l'on va vendre au Cap-Haïtien. A 1800 toises du port est la rivière du grand Yaque qui a deux embouchures à 300 toises l'une de l'autre, mais réunies à environ un quart de fieue plus haut : elle a beaucoup de caïmans. Cette belle rivière prend sa source au Pic d'Yaque, dans les montagnes de Cibao, et pourrait être rendue navigable, à plus de 20 lieues de son embouchure, pour des bateaux plats qui serviraient ainsi au transport des denrées de l'immense plaine de la Vega-Real, tandis que la Yuna donnerait la même facilité dans la baie de Samana. C'est alors que Monte-Christ acquerrait une importance que dans l'état actuel elle ne peut avoir, quoiqu'elle soit le cheflieu d'un arrondissement. Le Cap Lagrange ou de Monte-Christ est à 19° 54' 30" de lattitude Niet à 74° 9' 30' de longitude Q.

MONTE-DE-PLATA. Ce bourg, qui avait pris assez d'accretes sement pour mériter le nom de ville, a été établie originairement par les habitans de Monte-Christ et de Puerto-de-Plata qui furent contraints d'abandonner ces villes en 1606 : c'est ce qui lui a fait prendre le nom qu'il porte. Il fut incendié, et depuis quels que tems ses habitans tâchent de le faire prospérer. Monte-de-Plata est à 12 lieues dans le Nord-Est de Santo-Domingo.

NEYBA. Le nom de ce bourg vient de celui de la belle rivière qui coule à 9 lieues de là et dont la source sort des montagnes du Cibao: elle est grossie dans son cours par diversas autres rivières, et notamment par le petit Yaque qui vient de Pic d'Yaque. On appelle aussi du nom de Neyba toute la plaine qui se trouve à l'Est du Lac de Xaragua. Le bourg de Neyba est assez peuplé, et son territoire, où l'on cultive toutes les denrées avec avantage, sert aussi à l'élève des bestiaux; mais cette branche d'industrie a beaucoup diminué quant aux bêtes-à-cornes. parce que depuis quelques années, l'arbre connu sous le nom de sayaondes s'est tellement propagé dans la plaine de Neyba, que ses belles savannes ne sont plus qu'une épaisse forêt. Le Portau-Prince est le débouché des productions de cette commune : les communications avec la capitale, ont lieu par un chemin dont une portion, sur le côté Nord du Lac d'Azuei, offre beaucoup de difficultés à travers les rochers dont il est hérissé. Neyba a un beau port dans la baie de Baraona, située près de la baie de Neyba où se décharge la rivière par sept embouchures; et cette rivière elle-même pourrait être rendue navigable pour des bateaux plats. Le port de Baraona avait fixé l'attention de Toussaint Louverture qui y faisait commencer l'établissement d'un bourg par des troupes du Sud, lorsque l'expéedition française parut sur nos plages. On y embarque beaucoup de bois d'acajou provenant des montagnes de Bahoroco, de même qu'au port du Petit-Trou, sur la même côte. On trouve du platre, du talc et une mine de sel marin fossile dans le terfitoire de Neyba: ce sel sert à la consommation des habitans jusqu'à Saint-Jean et Las Matas, et la mine se reproduit prodigieus ement.

OUANAMINTE. Ce bourg porte le nom indien qu'avait le canton où il est situé et qui se prononçait Guanaminto. Dès 1731, on y avait formé une chapelle qui lui donna naissance : il est situé dans une savanne élevée et est composé de 17 îlets ayant 73 emplacements. Quanaminte, qui forme une commune du département du Nord, a dans son territoire le canton de Maribarou si fertile en sucre dont la qualité était jugée supérieure à celle de Limonade et du Quartier-Morin. L'air y est sain. Ses montagnes renferment des mines de fer, et des indices annoncent qu'il y en a de sulfureuses. Une mine d'or exploitée par les espagnols, de leur tems, a donné son nom à un canton de cette communé.

PESTEL. Un embarcadère a été cause de l'établissement de ce bourg placé en face des Caïmites: son nom lui vient de ce-lui d'un habitant de ce quartier. La mer y est tranquille ainsi que dans l'espace entre la terre et les îlets des Caïmites qui abritent ces côtes des vents du Nord qui y sont si furieux. Une partie du canton de Plymouth se trouve dans le voisinage de Pestel qui n'est qu'un quartier de l'arrondissement de Jérémie.

PÉTION. L'inconvénient des villes bâties sur le littoral, et exposées par-là aux tentatives de l'étranger, a fait reconnaître la nécessité de fonder une nouvelle ville à deux lieues de la capitale, nu pied des montagnes. Située à une élévation d'environ deux cents toises au-dessus du niveau de la mer, à l'entrée de la grande colline de la Rivière-Froide; exposée pendant le jour à l'action des vents d'Ouest et d'Est, elle est encore rafraîchie durant la nuit par des brises qui y apportent toute la fraîcheur des montagnes environnantes. A ces grands moyens de salubrité se joignent ceux résultant d'une température où l'humidité est inconnue, et d'une source considérable dont les eaux pourront circuler en tout sens pour offrir aux habitans leur agréable sa-

veur et leur limpidité. La situation de cette ville, à laquelle la reconnaissance nationale a fait donner le nom de l'illustre Fondateur de la République, offre encore l'agrément d'une vue délicieuse: au Sud, on voit la montagne du Grand-Fond sur laquelle sont les forts Jacques et Alexandre, construits sous l'empereur Dessalines: on aime à fixer ses regards sur ces citadelles où sont mis en dépôt des moyens de résistance contre l'invasion étrangère : les sommités qui environnent Pétion offrent la facilité de fortifier cette ville avantagousement. A l'Est, on découvre une partie des montagnes de Bellevue et des Grands-Bois, et le lanc d'Azuei situé entre ces dernières et les montagnes du Fond-Parisien. Au Nord sont les chaînes de la Terre-Rouge, des Crochus et des montagnes de l'Arcahaie, et la vue se prolonge audelà du Cap St-Marc que l'on aperçoit au Nord Ouest. A l'Ouest. la Gonave partage agréablement le golfe dont on voit le prolongement au Nord et au Sud de cette île. La baie du Portau-Prince n'offre pas moins d'agrément à cette magnifique vue qui se termine enfin sur la Croix-des-Bouquets et sur la plaine du Cul-de-Sac dont les plantations de cannes présentent leur charmante verdure. Au nom à jamais illustre de Pétion que porte cette nouvelle capitale de la République, sont joints ceux de plusieurs Vétérans de la glorieuse cause haitienne par lesquels on a distingué ses rues : on y trouvera de l'Est à l'Ouest les rues d'Ogé, Chavannes, Finchinat, Beauvais, Rigaud, Lambert. Villatte, Louverture et Moise; et du Nord au Sud, celles du Vénérable H. Grégoire, Forrand de Baudières, Faubert, Gaulard, Aubran, Clervaux, G. frard, Migny, Lamarre, Métellus, Rébecca, Eveillard et Toursaint: Une place principale située au centre de la ville portera le nom de Pétion, et le Champ-de-Mars sera désigné par celui de Boyer: deux places moins grandes, et une autre destinée au marché public, s'y trouveront aussi.

PETITE-ANSE (la). Ce bourg, connu anciennement sous le nom de bourg de l'embarcadère de la Petite-Anse, dépendait ac-

tresteis de la parcisse du Quartier-Morin, tandis qu'il existait mussi une paroisse de la Petite-Anse qui n'avait qu'une église sans bourg. Il est situé à 1516 toises du bac établi sur la rivière du Haut-du-Cap, lequel facilité le passage de la Petite-Anse au Cap-Haitien, et vice versa : il forme aujourd'hui une commune : c'est là que s'embarquent les denrées de cette commune, de celles du Dondon, de la Grande-Rivière et du Quartier-Morin. C'est là qu'était située la capitale du royaume de Marien dont Guacanaric Etait le Cacique. L'église de la Petite-Anse, qui formait seule l'ancienne paroisse, est Cloignée de 3 licues du Cap-Haitien et d'une lieue et demie de l'église du Quartier-Morin: elle est bâtie en maçonnerie. Le premier plat de bambou introduit en ce pays fut mis sur l'ancienne habitation Portelance, située dans cette commune: il sut apporté de la Martinique en 1759. La l'etite-Anse a été commandée pendant quelques tems par II. Christophe, au grade de chef de brigade, avant la guerre civile du Sud.

PETIT-GOAVE. (le) L'établissement de cette ville remonte à l'arnée 1868. Après avoir été d'une grande importance dans l'apcienne colonie, puisqu'elle avait été proposée pour en être la capitale, elle déchut du moment qu'on eût commencé à établir le Port-au-Prince. La sûreté de son port, où les bâtimens de toutes dimensions peuvent trouver un mouillage excellent, abrité contre tous les vehts, et toutes les commodités nécessaires pour le carchage, était le motif qui faisait donnér la préférence à ce lieu sur le Port-au-Prince; et pendant quelque tems on l'accorda au bourg de l'Acul-du-Petit-Goave où l'on projetait l'établissement de la ville du Fort-Royal. Des fortifications coûteuses avaient Cté construites dans l'un et l'autre points pour repousser les attaques des anglais et des espagnols qui y Etalent dejà venus. La ville actuelle est située sur le côté oriental du port du Petit-Coave: douze rues alignées et se coupant à angles droits, séparent 20 flets assez inegaux entre eux: ces rues ne sont point

pavé-s. En 1803, le Petit-Goave a été incendié lorsque les français marchèrent contre Lamurre; mais depuis, des reconstructions ont eu lieu. L'air y est malsain, à cause des marais qui touchent la ville vers le Sud. On trouve dans les hauteurs du Petit-Goave, au haut d'une montagne vers le canton des Palmes, un étang d'une lieue et demie de circuit : on y prend du poisson d'eau douce, et · l'on y trouve du gibier aquatique. Dans la ville, est un tamarinier qui produit des semences anthropomorphites, et imitant d'une manière très-frappante une tête d'homme vue de profil. On y fait des chaises de bois blanc dont on teint les pieds en rouge et dont le siège est en paille: elles sont très-estimées. La commune du Petit-Goave sournit beaucoup de casé et des denrérs alimentaires; et le canton du Trou-Chouchou qui en dépend est fort renommé pour ses bananes et ses oranges. En 1735, les académiciens envoyés au Pérou pour y mesurer quelques degrés du méridien, séjournèrent trois mois au Petit-Goave. En 1789, le vertueux Ferrand de Baudières y périt victime des colons, pour avoir rédigé une pétition pour les hommes de couleur par laquelle ceux-ci demandaient à jouir des droits politiques. Cette ville a été aussi le théâtre de la valeur de Lamarre, lorsqu'en 1803 il en chassa les français. Sur la route du Petit-Goave à Miragoane est la bourgade de l'Acul qui est un embarcadère pour les denrées des montagnes et de la plaine de cette commune. Le Tapion du Petit-Goave est à 18° 26' 50" de lattitude N. et à 75° 14' 35" de longitude O.

PETITE-RIVIÈRE DE L'ARTIBONITE. (la) Ce bourg tire son nom d'un ruisseau près duquel il est situé: ce ruisseau tombe dans l'Artibonite éloignée de cent toises du bourg: sa plus grande longueur est à-peu-près de 400 toises sur environ 150 toises de largeur. Tous les chemins qui aboutissent à ce bourg mènent à son église bâtie en maçonnerie, ainsi que le presbythère, sur l'extrémité occidentale de la Crête-à-Pierrot, de ce morne sur lequel furent construits deux forts où la valeur de plusieurs divi-

contre les indigènes, commandés d'abord par Dessalines et ensuite par Magny et Lamartinière qui y soutinrent un siège de plusieurs jours durant lequel A. Pétion, qui servait alors sous les français, donna des preuves de ses talens comme artilleur, en jetant plusieurs bombes dans les forts. L'habitation Ducasse de Plassac, où se réunirent les hommes de couleur pour la première fois le 24 Février 1790, est située dans la commune de la Petite-Rivière,

PETITE-RIVIÈRE DE DALMARIE. (la) C'est un bourg situé sur les bords d'une petite rivière, par comparaison à celle qui passe au bourg de Dalmarie, et qui lui a fait donner ce nom : il est éloigné de Dalmarie d'environ une lieue. Son mouillage est préférable à celui de Dalmarie, parce que les bâtimens y ont plus d'abri et meilleure tenue. C'est là que s'est passée, en 1820, une action touchante que le pinceau du citoyen Dejoie, du Capune action a reproduite dans le tableau qu'on voit au palais national du Port-au-Prince: le pardon accordé au fils de Goman par le Président Boyer.

PETITE-RIVIÈRE DE NIPPES. (la) Ce bourg, dont le nom a une origine semblable à celle du bourg précédent, est placé sur la route de Miragoane à l'Anse-à-Veau, à 3 lieues de ce dernier bourg. Anciennement, on l'appelait aussi Petite-Rivière du Rochelois, ou simplement Rochelois. C'est un quartier de l'arrondissement de Nippes et un embarcadère pour les denrées des cantons circonvoisins: de petites barques peuvent seules y mouiller, sans y être à l'abri des vents du Nord et des raz-de-marée.

PETIT-TROU. (le) Ce bourg forme une commune de l'arrondissement de Nippes et est éloigné de 5 lieues de l'Anse-à-Veau, sur la route qui mêne à Jérémie. Il tire son nom d'un petit bassin ou enfoncement qui lui servait de port et qu'on appelait Petit-Trou de Nippes: ce port a été entièrement comblé par des madrépores qui y croissent et par le sable qu'y charies la petite rivière du Saut, de sorte que les barges même

ne peuvent y trouver un mouillage convenable; ce qui nuit beaucoup à l'embarquement des denrées que cette commune expédie au Port-au-Prince : les bâtimens les reçoivent souvent sous voile; et ils se tiennent au part de la Ravine-à-l'equ, situé à environ 3000 toises du bourg, où celui-ci aurait été bien mienz placé. Autrefois, l'embarcadère du Petit-Trou était aux Petites-Anses qui sont un mouillage éloigné de 400 toises du bourg. Celui-ci a encore le désavantage d'avoir dans son voisinage des portions marécageuses qui heureusement n'en rendent pas l'air insalubre. Il y a une belle église, bâtie en pierres de taille avant 1740: le presbythère y est attenant. On ne cultive plus de sucre dans la commune de Petit-Trou, excepté sur l'habitation Phelippeaux, jadis Legardeur de Tilly, où le succès le plus complet a prouvé ce que peut une industrie persévérante, guidée par la justice et aidée de la fermeté d'un honnète propriétaire. Non loin du Petit-Trou est une caverne très-considérable qui offre des curiosités naturelles.

PETIT-TROU DES ROSEAUX. (la) Ce bourg que l'on nommait autrefois le Petit-Trou de la Grande-Anse, est situé à environ 3 lieues de la ville de Jér mie. C'est un embarcadère qui a pris quelque accroissement durant la révolte de Goman, sur la route de Jérémie au Corail: il forme un quartier de l'arrondissement de Jérémie.

PLAINE DU NORD. (la) C'est une paroisse de l'arrondissement du Cap-Haïtien, formée par une église bâtie en maçonnerie, isolée et éloignée de 1800 toises du lieu appelé Carrefour en Cubaret, au Morne-Rouge, sur la route du Cap: cette église est à 4 lieues de cette ville. C'est dans cette paroisse, sur l'ancienne habitation Le Normand de Mézy, que furent naturalisés les premiers campêches venus de la baie de Campêche même, vers 1730: cet arbre utile y fut employé en place du citronnier, pour les haies vives. On croit que le Morne-Rouge contient des mines de cuivre. C'est aussi dans la paroisse

de la plaine du Nord que naquit Toussaint Louverture, que la politique et des circonstances extraordinaires ont appelé à gouverner l'île entière d'Haïti.

PLAISANCE. Ce bourg, situé à environ 13 lieues du Cap-Haitien, tire son nom de la nature des localités de cette commune et de l'agrément qu'on éprouvait en y parvenant par de mauvais chemins. Ses premiers établissemens remontent à 1720, et son église, bâtic de maçonnerie, l'a été en 1784 : cette église est cependant éloignée de 3000 toises du bourg. Cette commune produit de très-beau café dans un sol qui lui est éminemment propre : on y trouve d'excellens bois, des mines d'or, de cuivre et de fer, des granits, du jaspe, du porphyre de toutes les nuances et de la beauté la plus vantée, des orphites, des coquillages marins. Plaisance est le chef-lieu de l'arrondissement du Limbé.

PORT-A-PIMENT. (le) C'est une bourgade située à environ deux lieues des Côteaux, sur la route qui conduit à Tiburou : elle est sur une anse qui-sert d'embarcadère pour les denrées de ce canton dont le débouché est aux Cayes.

PORT-AU-PRINCE. (le) Cette ville, capitale de la République, comme elle l'a été de l'ancienne colonie, n'a eu ses premiers établissemens qu'en 1749, quoique dès l'année 1724 on eût proposé sa fondation à cet effet. Sa situation qui offre la facilité de communiquer avec tous les départemens de l'île, et sa proximité de la belle plaine du Cul-de-Sac dont les produits all-mentaient le commerce, furent les motifs de la préférence qui lui fut accordée autresois sur la ville du Cap, malgré la situation prospère de cette dernière : les mêmes motifs subsistaient encore lorsque la révision de la Constitution eut lieu en 1816. La première partie établie de cette ville est celle qui est au Nord de la rue du Port : elle sut désignée sous la dénomination d'ancienne ville, lorsqu'on se sut décidé à continuer les constructions au Sud de cette rue. Sa longurur de l'un à l'autre portail de la rue républicaine ou grande rue, est de 12.0 toises

für environ un quart de lièue de largeur, comprenant une stirface de 458000 toises carrées, divisée en 101 flets inégaux, non compris les places et les édifices publics. Toutes les rues sont percees du Nord au Sud et de l'Est à l'Oucst : il en est deux qui vont, l'une au Nord-Ouest, et l'autre au Sud-Ouest: 'il y en a en tout 26. Ces rues larges de 60 à 70 pieds, ont des ruisseaux pavés de chaque côté pour l'écoulement des eaux pluviales et celle des fontaines qui coulent dans quelques-unes des rues percées de l'E. à l'O: le milieu de toutes ces rues de-Vrait être bombé, afin de ficiliter l'égoût des eaux; mais c'est encore à désirer pour la plupart d'entre elles qui sont assez mal entretenues. Le terrein où est située la ville a une forte pente, se trouvant au comment ment d'une vallée qui s'étend beaucoup à l'Est et se termine à des mornes de 100 toises environ de hauteur: au Sud, la chaîne du morne l'Hôpital, de 300 toises d'élévation, va se terminer vers la pointe du Lamentin; au Nord, un mornet commence à environ 200 toises de la mer et s'élève insensiblement jusqu'à rencontrer ceux de l'Est. Le nom du Port-au-Prince vient, suivant une tradition, du vaisseau le Prince qui mouilla dans ce port en 1706, et suivant une autre tradition, des îlets qui se trouvent devant ce port et qui portaient le nom d'îlets du Prince, en 1630. Presqu'immédiatement après sa fondation, elle éprouva un tremblement de terre, en 1751; on conçut alors l'idée de ne la bâtir qu'en bois; et celui de 1770, qui sut de beaucoup plus violent, fit émettre une ordonnance par le gouvernément colonial qui enjoignit aux habitans de ne plus construire leurs maisons qu'en bois. Sams ce fléau funeste, la ville eut été sans doute et plus belle et plus régulièrement bâtic : elle eût été aussi plus à l'abri d'un autre siéau non moins terrible auquel cette malheureuse cité a été en proie quatre fois déjà depuis le tremblement de terre de 1770 qui repversa la plupart de ses édifices : ce sont les incendies de la Saint-Pierre 1781, du 21 Novembre 1791, du 15 Août 1820 ct

du 16 Décembre 1822. Depuis ce derpier évérement, quelques propriétaires ont fait rebâtir en maçorperie, et ces nouvelles constructions sont fort élégantes. La ville effre plusieurs places publiques: les plus importantes sont celles de l'étion, de l'Intendance ou de l'Eglise, de Vallière et du Cimetière. Plusieurs fontaines donnent de l'eau dans les trois premières, ainsi qu'aux bâtimens de la rade marchande, aux Prisons, à l'Hôpital militaire, et au Palais national. Un abreuvoir, dont la capacité est de 2690 barriques, fournit de grandes commodités aux personnes qui entretiennent des cheyaux en ville. L'Eglise qui a été bâtie en bois depuis 1770, quoique yaste, ne suffit pas à la population actuelle de la ville : le Presbythère construit en 1787 est à l'Est de l'église. Le Palais national, achevé en 1772, est aussi en bois et couverte en ardoises comme l'Eglise; c'est un bel édifice; il est situé à l'Est de la place d'armes où le tombeau d'Alexandre Pétion est ombragé par l'arbre de la liberté: ce qui lui a fait donner le nom de place Pétion. Les Casernes de la garde du Président d'Huiti sont tout auprès et au Nord. Il y a encore une autre place d'armes on Champ de Mars, d'une vaste étendue, qui est située à l'Est de la ville, hors de son enceinte. Enfin, disserens édifices publics, tels que les Prigons, l'Hôpital militaire, l'Arsenal, le Lycée, la Dougne, l'Ecole lancastérienne, la Secrétairerie-d'Etat, l'Hôtel des monnaies, l'Administration principale, le Trésor, les Tribunaux, etc. sont distribués dans la vaste enceinte de cette capitale où siège le Gouvernement: la plupart exigent des réparations. Le Magasin de l'Etat a été détruit le 2 Février 1827 par l'explosion de quelques milliers de poudre qui a aussi détruit la salle d'artifice et l'Arsenal : ce dernier édifice a seul été reconstruit. Les environs du Port-au-Prince offrent beaucoup d'agrément dans les maisons de plaisance qui y ont été construites: la plaine du Cul-de-Sac qui en est voisine, son port où les navires sont en sureté, excepté contre les vents de Sud, le grand débouché qu'y trouve le

veur et leur limpidité. La situation de cette ville, à laquelle la reconnaissance nationale a fait donner le nom de l'illustre Fondateur de la République, offre encore l'agrément d'une vue délicieuse: au Sud, on voit la montagne du Grand-Fond sur laquelle sont les forts Jacques et Alexandre, construits sons l'empereur Dessalines: on aime à fixer ses regards sur ces citadelles où sont mis en dépôt des moyens de résistance contre l'invasion étrangère : les sommités qui environnent Pétion offrent la facilité de fortifier cette ville avantageunement. A l'Est, on découvre une partie des montagnes de Bellevue et des Grands-Bois, et le bac d'Azuei situé entre ces dernières et les montagnes du Fond-Parisien. Au Nord sont les chaînes de la Terre-Rouge, des Crochus et des montagnes de l'Arcahaie, et la vue se prolonge audelà du Cap St-Marc que l'on aperçoit au Nord Ouest. A l'Onest, la Gonave partage agréablement le golie dont on voit le prolongement au Nord et au Sud de cette île. La baie du Portau-Prince n'offre pas moins d'agrément à cette magnifique vue qui se termine enfin sur la Croix-des-Bouquets et sur la plaine du Cul-de-Sac dont les plantations de cannes présentent leur charmante verdure. Au nom à jamais illustre de Pétion que porte cette nouvelle capitale de la République, sont joints ceux de plusieurs Vétérans de la glorieuse cause haitienne par lesquels on a distingué ses rues : on y trouvera de l'Est à l'Ouest les rues d'Ogé, Chavannes, Finchinat, Beauvais, Rigaud, Lambert, Villatte, Louverture et Moise: et du Nord au Sud, celles du Vénérable H. Grégoire, Forrand de Baudières, Faubert, Gaulard, Aubran, Clervaux, Giffrard, Migny, Lamarre, Métellus, Rébecca. Eveillard et Toussaint: Une place principale située au centre de la ville portera le nom de Pétion, et le Champ-de-Mars sera désigné par celui de Boyer: deux places moins grandes, et une autre destinée au marché public, s'y trouveront aussi.

PETITE-ANSE (la). Ce bourg, connu anciennement sous le nom de bourg de l'embarcadère de la Petite-Anse, dépendait au

PORT-DE-PAIX. (le) Ce lieu fut visité par C. Colomb en 1492 et fut nommé par lui Valparayso: (vallée de délices) c'était la demeure d'un Cacique qui dépendait du royaume de Marien. Lorsque les flibutiers français furent chassés successivement par les flibustiers anglais et par les espagnols, de l'île de la Tortue, cette ville fut le second établissement qu'ils firent sur la grande terre; et ils nommèrent ce port du nom de Portde-Paix, sans doute parce qu'ils y trouvaient la paix. Ses établissemens remontent à l'année 1665; et en 1685, le gouverneur de Cussy abandonna la Tortue pour s'y fixer: cette ville fut donc la première capitale de l'ancienne colonie. Elle s'accrut avec le tems; mais elle sut détruite à l'arrivée de l'expédition française, en 1802, par l'intrépide Maurepas qui la désendit avec beaucoup de bravoure. C'est là que le vaillant Rebecca secoua le joug de Christophe, à la tête du 9e. régiment d'infanterie (aujourd'hui 7e. régiment) pour se soumettre à la République: ce qui occasionna l'expédition d'une armée au Môle-Saint-Nicolas. La ville du Port-de-Paix a 23 îlets inégaux entre eux, coupés par des rues dont les directions varient en raison de ce que la ville suit la courbe, en forme de croissant, que décrit le rivage. Son église, bâtie en maconnerie, a été recouverte depuis 1820. Il y a une fontaine sur une place qui portait autrefois le nom de Louis XVI. L'air en est malsain. à cause des marais ou lagons qui environnent la ville. Les montagnes de cette commune sont très-productives en casé et en denrées alimentaires : les plus beaux artichauts du pays y croissent : le climat y est très-favorable à la santé. On y trouve de l'albatre, de la craie, des mines de fer, d'argent (au canton de la Plate qui vient du môt plata), de cuivre, du zinc, et autres productions du règne minéral; et à l'endroit appelé la Cuivrière, il existe une source d'eau minérale. Le Haut-Moustique fournit aussi les plus beaux bois de construction, l'acajou moucheté et endé, l'ébène, et plusieurs sortes de latuniers; et les

forêts de la commune sont peuplées de cochons marons, de pintades et autres oiseaux, etc. Les côtes sont très poissonneuses,

PORT-MARGOT. (le) Ce bourg, situé à environ une lieue et demis dans le Sud de l'embarcadère du même n m. dépend de l'arrondissement du Borgne. C'est dans cette commune, et sur l'îlet du Port-Margot, appelé aussi llet-à-cabrit, que vinrent s'établir les premiers boucaniers français chassés de la Tortue par Willis, chef des flibustiers anglais, qui fut ensuite fait prissonnier par le Vasseur, premier agent de l'autorité française envoyé de l'île de Saint-Christophe. La commune du Port-Margot produit beaucoup de denrées alimentaires et d'exportation dont le Cap-Haïtien est le débouché,

PORT-SALUT. (le) Ce bourg, dont l'établissement ne remonte qu'à l'année 1784, est situé sur une anse qui forme un port où de faibles barques trouvent un asile sûr contre tous les rents; ce qui lui a fuit donner le nom qui distingue le bourg. La pointe de l'Abacon, dopt le pom est une altération du mos indien bocco, et dont le passage offre tant de difficultés aux batimens qui remantent de l'Ouest pour la doubler, est dans cette commune qui forme une espèce de péninsule à son extrémité. Le Port-Salut a acquis une célébrité méritée par la courageuse désense des haîtiens, contre l'attaque infractueuse des français, en 1803, au lieu appelé le Karațas qui se trouve dans cette commune. C'est aussi là que commença l'insurrection contre Dessalines, le 8 Octobre 1806, par l'arrestation du général Moreau, opérée par une trentaine d'habitans à la tête desquels s'était mis le courageux citoyen Masserou, alors juge de paix du Port-Salut. La pointe de l'Abagou est à 18° 1'30" de lattitude N. et à 76° 12' 55" de longitude O.

PUERTO-DE-PLATA, dont une prononciation viciouse a fait Perte-Plate, a été découvert et visité par Colomb dans son premier voyage. Il est dominé par une montagne dont la cime est si blanché, que les espagnols la crurent couverte de neige, Et étant détrompés, ils la nommèrent Sierra de Plaia et le port Puerto-de-Piata qui signifie Port d'argent. Dans un autre voyaye de Colomb, il trava le plan de la ville qui y sut formée par Ovando, en 1502. Elle eut beaucoup d'accroissement, étant le port où s'embarqueient les produits des mines et le sucre de Sun-Yago et de la Vega; mais elle fut d'abord pillée par des corsaires en 1543, et ensuite abandonnée en 1606, par ordre de la cour d'Espagne: elle fut rétablie à l'époque du pouvel établissement de Monte-Christ. Cette communé est trèsabondante en mines d'or, d'argent et de cuivre i on y trouve aussi du plâtre. Depuis 1822 que le port a été ouvert au commerce étranger, la ville de Puerto-de-Plata s'est embellie par béaucoup de maisons qui y ont été bâties: les plantations de casiers qu'on a faites dans la commune y ont bien réussi, et le port sert au débouché de cette denrée, de même qu'au tabac, bois d'acajou, cuirs de bœuf en poil et autres produits de cet arrondissement, et de ceux de San-Yago, de la Véga et du Côtuy. Des batteries protégent le port dont l'entrée est assez disficile: une rivière s'y jette. Tout récemment, on a découvert à Puerto-de-Plata le myrte à cire ou cirier, arbre dont la graine produit une cire végétale de couleur verte: elle peut être blanchie comme la cire d'abeilles.

QUARTIER-MORIN. (le) C'est une paroisse de l'arrondissement du Cap-Haïtien, dépendant de la commune de la Petite-Anse: elle n'a qu'une église sans bourg, située à 2500 toises du rivage, dans le Sud, et à 1100 toises dans l'ouest de la grande rivière du Nord: cette église, bâtie en 1717 en maçonnerie, est jolie. Le sol de cette paroisse a toujours été réputé pour produire du beau sucre, et être très-fertile. On croît que les premières cannes plantées dans la plaine du Cap, l'ont été sur l'habitation Duplan. Le nom de ce quar, tier ou paroisse vient de celui de l'ancien colon Charles Morin qui y a été le premier établi.

ROCHE-A-BATEAU. (la) C'est un embarcadère placé à l'anse du même nom et qui est ainsi appelé par rapport à une roche voisine du rivage qui, vue de loin et dans certaines positions, a l'air d'un bateau à la voile. Cette anse a plus d'étendue que celle des Côteaux, et son mouillage est très-bon pour de petits bâtimens.

SAINT-CHRISTOPHE. Entre les rivières de Nisao et de Nigua; se trouve le quartier de Los Ingenios, (des moulins) ainsi appelé à cause des premiers moulins à eau qui y étaient établis et qui servaient aux sucreries qui rendaient ce quartier trèsflorissant. Saint-Christophe est un bourg situé au centre de Los Ingenios, et qui a été régulièrement tracé en 1828, à plus de 20 lieues des anciennes mines de St.-Christophe, que l'on nommait ainsi du nom du fort que Colomb y avait fait construire pour protéger l'exploitation de l'or que l'on en retirait. La position du bourg de Saint-Christophe est fort agréable, dans une plaine, où coule la Nigua: ce bourg a une église et forme une paroisse sous ce rapport, et une commune à cause de lapopulation qui est répandue dans ce quartier : en 1822, ce n'était qu'une habitation où s'étaient établis beaucoup de citovens de l'Ouest: l'Etat y fit l'acquisition d'une cavalerie de terre pour établir ce bourg. Ses productions consistent en sucre, casé, coton, tabac, bois d'acajou, campêche, etc. que l'on embarque à l'embouchure du Visao et de la Nigua et à l'anse de Nada-Hallo. Autrefois, l'on fabriquait beaucoup de sucre, de cacao et d'indigo dans l'espace plane qui se trouve entre le Nisao et le Jayna, outre l'or et l'argent qu'on retirait des riches mines situées principalement sur les bords de cette dernière rivière, lesquelles avaient occasionné l'établissement de la bourgade de Bonao et de la ville de Bonnaventure: ce fut dans le territoire de cette ville et sur la rivière de Jayna à Sta.-Rosa, que l'on trouva le fameux grain d'or dont Oviédo parle et qui, selon lui, pesait 3500 piastres gourdes, sans en compter plusients autres d'une grosseur remarquable. Cette Ltonnante production de la nature périt dans une tempête qui engloutit le navire sur lequel il était chargé pour l'Espagne. Bonnaventure avait des fonderies où l'on faisait jusqu'à 230 mille piastresgourdes par an. Sur le bord du chemin qui conduit de Sto-Domingo à St-Christophe, à l'endroit appelé Vulsequillo, il y au une mine de mercure.

SAINT-JEAN de la MAGUANA. Ce bourg, qui a joui du titre de ville autrefois et qui a été fondé en 1503 par Diego Velasquez au même lieu où fut la capitale du royaume de Maguana dont Caonabo était le Cacique, est situé sur la rive gauche de la rivière de Neyba, sur la route de Las Matas à Azua. En 1606, la ville de Saint-Jean fut abandonnée; et le bourg actuel était encore récemment établi en 1764 : ce nouvel établissement fut dû à la multiplication des hattes dont la plaine ou vallée de Saint-Jean compte aujourd'hui un grand nombre. Le bourg fut incendié en 1805, après le siège de Santo-Domingo par Dessalines: depuis, il a été en partie rétabli. Une église en bois, couverte de chaume comme toutes les maisons, a remplacé celle en maçonnerie qui y existait. A 300 toises du bourg coule la; rivière de Neyba dont les eaux sont grossies plus bas et à quelques lieues par plusieurs autres et surtout par le petit Yaque qu'il faut traverser pour aller à Azua. Il fait froid dans la vallée de Saint-Jean, pendant la nuit et durant l'hiver; car elle est assez élevée: ses belles savanes sont très-propres à l'élève des bestiaux, et les chevaux de Saint-Jean sont très-renommés. On y cultive aussi la canne à sucre, le café, le coton et toutes a les autres denrées alimentaires: le mais y vient très-bien et sournit de beaux épis. Des mines d'or existent dans le territoire de Saint-Jean où l'on a trouvé aussi des diamans, de même qu'à: Banica, et du jaspe de toutes les couleurs, du porphyre et de l'albâtre. La route qui passe par la Vallée de Constance pour, communiquer avec la Véga sort de Saint-Jean. C'est dans pas bourg que J. B. Chavannes sut arrêté, le 16 Novembre 1750, pour être conduit à Santo-Domingo.

SAINT-LAURENT des MINES. Cette bourgade, située à environ une lieue de Schto-Domingo, sur le bord oriental et à 250 toises de l'Ozama, a été fondée vers 1719 par des noirsfaits prisonniers dans la colonie française et par d'autres fugitifs que la Ceur d'Espagne avait ordonné de restituer, mais qui furent libérés par le peuple de Santo-Domingo su momont où l'on alluit les embarquer: devenus libres, ils formèrent la peuplade dont s'agit sous l'invocation de Saint-Laurent, laquelle prit le surnom de Mines, parce que la plupart de ces noirs provenaient du royaume des Mines, en Afrique. C'est une paroisse de la commune et de l'arrondissement de Santo-Domingo, cette bourgade possédant une église.

SAINT-LOUIS. Cette ville, dont les premiers établissemens datent de 1698, spoque à laquelle la création de la Compagnie de Saint-Domingue eut lieu, a été régulièrement tracée en 1721, après la suppression de cette compagnie qui en avait fait sa capitale. Elle est située au fond de la baie de St-Louis, qui s'appelait depuis 1655 baie de Cromwell, parce que la flotte anglaise qui conquit la Jamaïque y mouilla sous son fameux protectorat: le nom qu'elle porte aujourd'hui, et qui est celui de la ville, lui a été donné en 1677. La ville est adossée à un grosmorne dont l'élévation au-dessus du niveau de la mer est de 267 toises: elle est sur le rivage et a la forme d'un carré long dont le grand côté a 280 toises et le petit côté 180 toises. Cette surface est divisée en 33 llets, divisés eux-mêmes en quatre emplacemens chacun. Les rues ont 36 pieds de largeur et ne sont point pavées. L'église est bâtie en maconnerie, ainsi que plusieurs maisons, et couverte d'essentes. L'air y est malsain, à-cause de deux lagons situés dans l'Est de la ville. Une forteresse considérable avait été élevée sur le grand îlet placé dans le baie de Saint-Louis, qui est la plus belle et la plus sûre de

tout le département du Sud; elle était destinée à protéger la ville, et on l'avait jugée imprenable, jusqu'à ce que les anglais vinrent la foudroyer, en 1748. Ils la démentelèrent et employèrent la mine pour en faire sauter les remparts. Saint-Louis avait une fontaine. Le vieux fort de l'îlet est à 18° 14° 27° de lat-litude N. et à 75° 39° 20° de longitude O.

SAINT-LOUIS du NORD, que l'on appelle aussi Petit Saint-Louis, est un bourg qui doit son établissement à l'abandon de la Tortue, avant 1695. Sa situation dans une petite plaine au bord de la mer, est commode et saine; mais son port n'est qu'un petit bassin formé par des ressifs, exposé à tous les vents, et où il ne peut entrer que de petits bâtimens. On trouve dans cette commune de très-bons bois, de la craie, des spats esscaires et des carrières d'albâtres

SAINT-MARC. Le nom du Saint auquel la première chapelle de cette ville sur consacrée, est celui que portait la ville elle-même lors de ses premiers établissemens qui remontent avant l'année 1716 : alors, elle n'était qu'une réunion de quelques maisons posées sans ordre et séparées par des rues étroites et irrégulières: elle eut des accroissemens successifs, et avant la révolution, elle était l'une des plus jolies villes de l'ancienne colonie. Elle borde le rivage dans l'enfoncement de la baie, et elle est placée au-devant d'un croissant de mornes qui ne laisse qu'un très-petit cordon plane entre la mer et lui. Elle a 500 toises de longueur du N. au S., sur environ 240 toises de l'E. à l'O. Cette surface, divisée par 4 rues qui courent du N. au S. et que 10 autres rues coupent à angles droits, forme 32 îlets. Ces rues ont communément 48 pieds de largeur : il en, est de 60, et les moindres en ont 30. La pierre de taille qu'on, trouve dans le voisipage de la ville en avait fait construire la plupart des maisons en pierres; elles étaient très-belles, surtout celle connue sous le nom de Saint-Macary. Saint-Marc a été incendice en 1802 par Dessalines, à l'arrivée des français. Son

église a été préservée, ainsi que plusieurs maisons, de cette destruction : elle est fort jolic et dans une situation qui enchante par la fraîcheur qui y règne; le corps de Gabart y a été enterré en 1805. L'air de la ville est sort sein: les deux rivières qui y coulent contribuent à cet heureux effet. Un superbe pont, appelé le Pont de pierres, parce qu'il a été construit de pierres de taille, a été posé sur la plus grande de ces rivières, vers 1785. Cette ville possédait autrefois une salle de spectacle. Sa rade foraine n'offre pas de sûreté aux bâtimens, mais sa baie est une des plus vastes de l'île. Ses environs sont très-agréables par les plantations qui la bordent. On a récemment établi sur l'ancienge habitation Dussolier, où Christophe avait fait commencer un château, une Scierie mécanique dont la proximité de l'embouchure de l'Artibonite, où beaucoup de bois d'acajou sont apportés des communes intérieures, pourra rendre cet établissement fort avantageux à ses actionnaires et au pays. C'est à St-Marc que s'établit la fameuse assemblée coloniale qui, ayant manisesté des prétentions trop élevées, fut dissoute par le gouvernement colonial. Pierre Pinchinat, dont le génie influa si puissamment sur la destinée de ses frères, est né dans cette commune : il mourut en France, à Sainte-Pélagie, emprisonné par ordre de Bonaparte sur la réclamation de Rochambeau. Dans nos discordes civiles, Saint-Marc devint la ville frontière du territoire soumis à Christophe: c'est là que le brave 8e. régiment d'infanterie, (-aujourd'hui 6e. régiment) secoua le joug de ce tyran. Le débouché des denrées de ses montagnes et de la plaine de l'Artibonite a lieu par St-Marc. Le riz et les volailles de cette plaine sont très-recherchés, et les huitres de St-Marc fort goûtées. Plusieurs fortifications défendent la ville. La Pointe de Saint-Marc est à 19° 2' 18" de lattitude N. et à 75° 14' 59" de longitude O.

SAINT-MICHEL de L'ATALAYA. Ce bourg, chef-lieu de l'argondissement de la Marmelade, est situé à 2 lieues et de-

mie de celui de Saint-Raphaël, dans le Sud-Ouest. Le nom de l'Atalaya lui a été donné, parce que c'était un poste des espagnols qui était considéré par eux comme une sentinelle placéé sur les frontières des deux colonies. L'établissement de ce bourg remonte vers l'année 1780, et est dû à Don Joseph Guzman dont la hatte s'y trouvait et qui obtint pour cela le titre de Baron de l'Atalaya. Il a pris de l'accroissement depuis la fin de la guerre civile du Nord et la réunion de l'Est à la République. Sa position, près de la Vallée de Goave, procure la facilité d'élever des bêtes-à-cornes dans sa commune qui four-nit d'ailleurs d'autres denrées.

SAINT-MICHEL du FOND-DES-NÈGRES. Ce bourg, qui n'a jamais été blen considérable même avant la révolution, et qui formait alors une paroisse, est situé sur la route du Petit-Goave et de Miragoane à Aquin, à huit lieues de cette dernière ville. Sa situation est désavantageuse sur un morne ingrât, éloigné de plus d'un quart de lieue de toute source ou rivière : aussi le voyageur qui s'y arrête est il péniblement affecté de n'y point treuver ni fourrage ni eau pour ses animaux. Le nom de St-Michel vient de ce que l'église de ce bourg, qui est bâtie en maçonnerie, a été placée sous la protection de cet archange: son établissement remonte à 1732. Anciennement, il y avait plusieurs sucreries et des indigoteries dans cette paroisse ou quartier de l'arrondissement de Nippes: on n'y produit plus que du café et des denrées alimentaires.

SAINT-RAPHAEL. Ce bourg, qui forme un quartier de l'arrondissement de la Grande-Rivière, est situé sur la rive droite de la rivière de Bouyaha dont les eaux vont se jeter dans l'Artibonite, après s'être mélées à celles du Guayamuco. Son établissement remonte à la même époque que celui de Saint-Michel de l'Atalaya et par les mêmes motifs: il est peu considérable et est peu éloigné du Dondon. Le terrein de ce quartier est bon en général, et les savanes y sont bellés et bien fournies d'herbes: on y élève des bestiaux.

SAINTE-SUZANNE. C'est encore un quartier ou paroisse de l'arrondissement de la Grande-Rivière, formé par une bourgade où a été établie une chapelle dès 1780, sous l'invocation de cette sainte dont elle porte le nom. Ses montagnes sont très-productives en çafé et en vivres du pays.

SAL'TROU. (le). Ce quartier de l'arrondissement de Jacmel où est une bourgade établie depuis la révolution, à une anse uni n'offre de mouillage qu'aux petites barques sans les mettre à l'abri des vents du Sud, est très-productif en cast dont le débouché est à Jacmel. Ce quartier est sain, et l'on y a du gibier et du poisson en abondance: le canton des Auses-à-Pître en dépend. C'est dans les montagnes de Bahoruco, voisines des Anses-à-Pître et du Saltrou, que se réfugièrent, à des époques différentes, Guarocuya, Cacique parent de l'infortunée Apacoana, le Cacique Henri et les Esclaves sugitifs de l'une et l'autre colonies, connus sous la dénomination de nègres marons: ces derniers appelaient ce lieu Doko. Le premier s'y retira après l'exécution de cette reine de Xaragua; mais poursuivi par les espagnols, il sut pris et sacribé par eux. Plus heureux que lui, le Cacique Henri, dont le père et l'aïeul avaient été tués dans le massacre de Yaguana, après avoir long-tems résisté à ses oppresseurs, obtint enfin une capitulation honorable quiconserva encore quelques années le pur sang indien au bourge de Boya. Enfin, les Esclaves fugitifs pour se soustraire à la plus horrible tyrannie, forcèrent, en 1785, le gouverneur de Bellecombe et Don Isidor de Peralta à les reconnaître libres et indépendans. (19)

SAMANA. Ce bourg, situé sur la côte Sud de la péninsule de Samana, a été établi en 1756 par des habitans des îles Canaries auxquels le gouvernement espagnol ne donna que peu d'encouragement. Mais environ un siècle auparavant, la péninsule était fréquentée ou habitée par des boucaniers français et ensuite par des colons qui ne l'abandonnément qu'en 1700. L'é-

. 95 × 5 €

tablissement espagnol qui languissait depuis long-tems, se ranima lors des événemens de la révolution qui portèrent plusieurs françan à s'y retirer : ils y firent des plantations, et établirent notamment une sucrerie sur la côte Sud, à quelques lieues du bourg. C'est à l'instigation de ces derniers que l'escadrille française, sous les ordres du contre-amiral Jacob, vint dans la baie de Samana, en Février 1822, enlever les colons et quelques esclaves à Savana-de-la-Mar, au moment où les lois de la République venaient d'être proclamées à Santo-Domingo. Depuis cette époque, le gouvernement n'a cessé de diriger son attention sur ce point important. Samana a recu de nouveaux habitans parmi les émigrans des Etats-Unis. Une fortification considérable a été élevée sur le morne Cação situé à l'entrée de la baie, et des pièces de gros calibres défendent ce passage aux bâtimens qui voudraient pénétrer dans la baie. Le bourg doit être remplacé par une ville dont la situation plus à l'Ouest of frira plus d'avantages par sa position et par son port aussi sûr que celui du bourg actuel; mais ce projet n'a pu être encore effectué par la difficulté qu'éprouve toujours la translation de pareils établissemens. Cette presqu'île, dont le terroir est d'une étonnante sertilité et qui est enrichie de bois de construction navale et autres, et de mines diverses, ne manque qu'une population plus nombreuse pour offrir tons les avantages dont elle est susceptible. Plusieurs batteries servent à la défense du bourg de Samana et du port de Limon, situé au Nord. On communique de la péninsule à Macorie, par le chemin appelé la Terriena, et à Savana-de-la-Mar, en traversant la baie. Les produits de Samana sont du café, du bois d'acajeu, etc. Le Cap Samena est à 19° 15' 40" de lattitude N. et à 71° 33' 30" de longitude O.

SANTO-DOMINGO. Cette ville, la plus ancienne de toutes celles du Nouveau-Monde, fut originairement fondée sur la rive crientale de l'Ozama, en 1494, par Barthélemy Colomb qui

lui donna d'abord le nom de Nouvelle Isabelle, pour conserver celui qui fut donné à la ville commencée l'année précédente sur. là côte Nord; muis le nom de Santo-Domingo y fut substitué à à cause de celui du père de Colomb qui s'appelait Dominique. Les habitans de l'ancienne Isabelle ne se décidèrent à passer à Santo-Domingo qu'en 1496. Un ouragan qui eut lieu en 1502 et qui en renversa presque tous les établissemens alors construits en bois et couverts en paille, joint aux ravages que causaient une innombrable quantité de fourmis, décida le gouverneur N. Ovando à faire transférer, en 1504, cette ville sur le bord occidental de la rivière, où Diégo Colomb avait déjà fait construire sa maison en murs très-épais et garnfe d'artillerie pour se désendre contre les indiens : on en voit encore les restes. La nouvelle ville eut beaucoup d'accroissement, parce que des particuliers y firent des constructions par spéculation, ce point attirant une affluence considérable de colons venant d'Espagne; mais elle souffrit beaucoup des ravages occasionnés lors de sa prise par l'Amiral Drake, en 1586, et par les tremblemens de terre remarquables de 1684 et de 1691. Elle a la figure d'un trapèze d'environ 450 toises à l'Est, le long de l'Ozama, 400 toises au Sud, le long de la mer, et environ 1500 toises de tour. Tout autour de la ville règne un rempart épais, garni de bastions de distance en distance : la fortification appelée la Force, attenant à l'arsenal, est la première établie par Ovando. Il y avait beaucoup d'artillerie; mais les anglais en ont pris la plus grande partie de celle de fonte, en 1809, pour se payer des secours qu'ils avaient donnés aux habitans lors de l'expulsion des français par le général Juan Sanchez: ils avaient demandé les cloches des églises, et les habitans aimèrent mieux donner les canons. Vingt rues divisent ses îlets inégaux : elles sont larges et bien alignées : les maisons particulières et les édifices publics sont constituites en pierres très-dures tirées des carrières qui sont au Nord de la ville, ou en tapia,

espèce de pisé formé du mélange de la terre argileuse de Santo-Domingo, du sable et de peu de chaux légèrement mouillés et bien foulés : ce qui sorme une masse compacte et dure comme la pierre. Ces maisons sont à étage ou à rez-de-chaussée, et assez uniformément bâties: quelques-unes, vers l'Ouest et le Nord, sont en bois et couvertes en tâches de palmiste ou en essentes : les plus anciennement bâties ont une terrasse, et . comme elles sont toutes contigues, on peut passer de l'une à l'autre. De tous les édifices publics qui sont à Santo-Domingo, la Cathédrale est celui qui tient le premier rang: elle est d'une architecture gothique, mais majestueuse: elle a une nef et deux bas côtés: sa voûte est en pierres de taille. Cette œuvre d'une grande hardiesse a résisté aux fréquens tremblemens de terre qu'elle a subis depuis son achèvement en 1540 : elle avait été commencée en 1514 : on y voit une croix qui atteste ce fait. On y trouve aussi la croix plantée par Colomb à - la Véga: elle a été recouverte en argent avec un travail supérieur en filigrane. D'autres saintes reliques y sont également déposées et montrées quelquesois aux curieux. La Cathédrale a plus de vingt autels: après celui placé au fond de la nef et. ceux des bas côtés, l'autel du Saint-Sacrement est le plus beau. Le chœur, placé au centre de l'édifice, en diminue la beauté. On y entre par trois grandes portes et deux portiques. Pour monter sur la terrasse, on passe par un escalier fait en spirale qui est un travail supérieur. Sur le côté Nord de la convexité de la voûte, est une bombe à moitié ensoncée qui a été lancée en 1800 par les anglais contre les français qu'ils bloquaient dans ce port. C'est dans cette Cathédrale que surent inhumés les ossemens de Christophe Colomb, après leur translation de Séville où ils avaient été portés de Valladolid, ce grand homme étant mort dans cette dernière ville le 20 Mai 1506. Ceux de Bathélemy Colomb y furent aussi enterrés; et l'on doit à Moreau de St-Méry la certitude acquise de ces faits par

les recherches qu'il provoqua en 1783. A la prise de possession de Santo-Domingo par Toussaint Louverture, les espagnols transférèrent la poussière de l'immortel auteur de la découverte de l'Amérique et celle de son frère à la Havane, à bord du vaisseau l'Asie. Beaucoup d'autres personnages marquans ont été anssi enterrés dans cette Cathédrale, entre autres, le général Juan Sanchez, vainqueur des français, mort le 12 Février 1811; et peu après la réunion de l'Est à la République, Bruno Blanchet, auteur du Rapport fait à l'Assemblée constituante, en 1806, par son comité de Constitution, y a trouvé un asile pour ses restes. Les autres édifices sont le Palais national, les Couvents de la Regina et de Santa-Clara, où il y a des églises et celles de la Merced, ancien couvent, de Santa-Barba, de San-Andrea, San-Nicolas, Alta-Gracia, San-Miguel, San-Lazaro, Los-Remedios, Notre-Dame del Carmon, et les restes des couvents de San-Francisco ou des Cordeliers, et des Jésuites; l'Hôpital militaire, celui des lépreux à San-Lazaro, les Casernes, etc. Il y a encore quelques religieuses à la Regina et à Santa-Clara. Tous ces édifices exigeraient des réparations. Le port de Santo-Domingo est formé par les rivières de l'Ozama et de l'Isabelle qui se réunissent à peu de distance de la ville. après avoir reçu dans leur cours les eaux de Yabacao, Montede-Plata, Guarmimo, Jaynamosa, Yuca, Dajao, etc. C'est un véritable bassin naturel avec des carénages pour les bâtimens qui penvent y entrer; car à l'embouchure se treuve une barre formée plutôt, par le sable que charie l'Ozama que par des reches: il n'y a que 11 à 12 pieds d'eau. Cette belle rivière est navigable à neuf ou dix lieues de la mer, et le port est assuré contre tous les vents. Des canots transportent par spa caurs et celui de l'Isabelle les productions des habitans placés sur leurs rives et même de ceux qui en sont assez éleignés qui y trouvent plus de facilité. On traverse l'Ozama as port dass on grand bac, pour aller sur se rive gauche

eù se trouve une petite bourgade : sa largeur en cet endroit est de 530 pieds français: son fond est de 24 pieds. Une fontaine construite par l'un des Colomb et située sur sa rive droite, procure aux bâtimens l'eau d'une source peu potable. Les habitans de la ville ne boivent que celle des citernes : chaque maison en a une plus ou moins grande. La rade extérieure est très-mauvaise, toute la côte étant de fer, exposée aux vents du Sud, ayant toujours une mer houleuse. Santo-Domingo est le débouché des productions de toute la côte du Sud, depuis le Cap Mongon jusqu'au Cap Espada: elles consistent en bois d'acajou, de fustic, de gayac, en café, coton, cacao, sucre, mélasse, tabac, cigarres, cire jaune, cuirs crus, bêtes-àcornes, écailles de caret, etc. Le faubourg San-Carlos ou de Los Lleignos touche aux portes de cette ville, au Nord-Ouest: il a été établi par des habitans des îles Canaries. Les environs de Santo-Domingo offrent un aspect assez intéressant par l'établissement de jardins avec des maisons de plaisance. L'air y est frais et salubre, surtout dans la partie éloignée du port. Sto-Domingo est à 18° 19' 30" de lattitude N. et à 72° 37' de lonzitude Q.

SAN-YAGO de los CAVALLEROS. Cette ville est située sur la rive droite du grand Yaque: elle est fort ancienne, car elle existait avant 1504: elle a été fondée par 30 Chevaliers; c'est ce qui lui a fait donner le surnom des Chevaliers par ordre du roi d'Espagne qui voulut ainsi récompenser leur entreprise. Cette ville a eu le malheur d'être incendiée trois fois par les flibustiers et colons français, en représailles des désastres commis par les espagnols sur leurs établissemens du Nord: et en 1805, après le siège de Santo-Domingo par Dessalines, le général Christophe y mit encore le feu. Elle est bâtie partie en maçonnerie et partie en bois; et avant la révolution, elle comptait plus de 600 maisons. Les rues en sont très-bien alignées et coupées à angles droits: elle a une grande place au centre, et n'a point d'en-

deinte. L'air y est très-pur ainsi que dans toute la commune. Le grand Yaque et les autres rivières qui y coulent charient des grains et des paillettes d'or : des mines d'argent, de cuivre et de mercure y ont été découvertes à différentes époques. Le guatapana, arbre dont la graine procure une très-belle teinture noire, est abondant dans cette commune ainsi que dans celle de Monte-Christ. On y a trouvé des écales de crustacée sur lesquelles sont des croix très-parfaitement marquées, de couleur de vermillon, placées sur des pied-d'estaux avec deux espèces de cierges.

SAVANA de la MAR. Ce bourg est situé sur la côte Sud de la baie de Samana, presqu'en face du bourg de Samana et à peu de distance de la baie des Perles: il a été établi en 1756 par des Canariens. Son nom est dû à sa position dans une savanne près de la mer: son port n'offre de mouillage qu'aux petits bâtimens. De la montagne ronde (Sierra redonda) jusqu'à Savana-de-la-Mar, il y a une plaine de dix lieues de longueur sur environ quatre lieues de largeur, baignées par neuf rivières et plusieurs ruisseaux: la montagne des morts (lema de los muertos) est au Sud de cette plaine et s'étend jusqu'au Cap Engaño.

SEYBO est un bourg situé sur la rive droite de la rivière de Seybo et près de son confluent avec celle du Soco dont les eaux réunies forment le beau port du Soco. Anciennement, il existait une ville sous le nom de Seybo fondée en 1502 par Jean de Esquivel; mais le bourg actuel n'est pas le même établissement: il a été fondé il y a environ un siècle par les hattiers de ce canton qui s'y réunissaient pour entendre la messe: depuis, une belle église en maçonnerie y a été construite. Le port où s'embarquent les productions de la commune de Seybo est formé par la rivière de la Romana et par un bras de mer qui y entre, en face de l'île Sainte-Catherine. Outre ses bêtes
à-coraes et ses autres produits qui sont semblables à ceux de

toute la côte Sud, Seybo produit un fromage indigêne d'un bon goût et connu sous le nom de Palo-Hincado, du nom du lieu où périt le général Ferrand, le 7 Novembre 1802, lorsque les habitans de l'Est se furent soulevés pour chasser les français de cette partie. C'est principalement dans cette commune que cette courageuse insurrection prit naissance : ses habitans sont de beaux hommes et forment une cavalerie qui manie fort bien la lance. Seybo est à environ 35 lieues de Santo-Domingo et à 15 de Higney. On trouve dans son territoire des mines d'argent, de fer et d'étaim.

TERRE-NEUVE. Ce bourg est situé dans un vallon formé par deux montagnes qui forment elles-mêmes le canton de Terre-Neuve dépendant autrefois de la paroisse du Port-à-Piment, aux sources thermales duquel était établi un bourg. Terre-Neuve a été établie depuis la révolution et forme aujourd'hui une commune de l'arrondissement des Gonaïves, très-productive en café: on y trouve aussi toutes les espèces de bois propres aux constructions, et des mines de fer et de cuivre y existent, puisqu'on y a trouvé, avant la révolution, plusieurs ustenciles qui dénotent que les espagnols y avaient exploité soit de ces métaux ou d'autres plus riches dans la peuplade qu'ils s'appelaient Ville-Neuve, dont on a vu les restes et qui aura motivé la dénomination de Terre-Neuve: des minéralogistes y ont trouvé des pare celles de l'espèce de mica, appelé or de chat ou sable doré. De grandes cavernes y présentent des stalactites et des stalagmites très-belles. La plaine du Port-à-Piment, dont la plus grande partie est de la commune de Terre-Neuve, est très-riche en productions du règne végétal: des hattes y sont établies où les. bêtes-à-cornes et de beaux et bons chevaux réussissent parfaitement. Au commencement du 18e. siècle, ce canton était peuplé de ces animaux sauvages. On y trouve aussi des pintades maronnes, des ramiers, des tourterelles et des corneilles dont le cri fatigue l'otre : les côtes sont poissonneuses ; mais on prétend que certaine partie fournit des poissens, surtout les saradines, qui empoisonnent parce que le fond est cuivré. Le serein ne tombe jamais au Port-à-Piment: un bourg y existait autrefois, au Sud et à toucher les établissemens des eaux thermales: il a été détruit avec eux durant la révolution, mais quelques personnes y ont récemment rétabli leurs maisons.

TERRIER-ROUGE. (le) Ce bourg, qui a pris le nom donné spécialement à une grande savanne à cause de la nuance de son terrein, est peu considérable: il est placé à 3 lieues de la mer et forme un quartier de l'arrondissement du Fort-Liberté. L'embarcadère de Caracol, où l'on embarque les denrées de ce quartier sur deux points éloignés l'un de l'autre de 360 toises, est situé dans la baie de Caracol, qui reçut de Colomb le nom de port de la Nativité; c'est dans ce canton que fut aussi établie, en 1503, la ville espagnole de Port-Royal, abandonnée avant 1606. On y trouve aussi une mine de cuivre. L'ancienne habitation Rouvray, qui avait appartenu aux Jésuites, est le premier lieu où l'on ait planté des graines de cafier que les Jésuites de la Martinique euvoyèrent à leurs confrères: cette habitation est située au Terrier-Rouge.

TIBURON. Ce bourg porte le nom par lequel les indiens sppelaient le requin, sans doute parce qu'il y en avait beaucoup en cet endroit. Son établissement a eu lieu vers le milieu du siècle dernier; mais les premières cultures de la commune furent faites en 1737. Le bourg est situé dans l'anse qui forme le port de Tiburon toujours considéré important sous le rapport maritime, à cause du Cap-Tiburon qui cet une sorte de débouquement. Plusieurs flottes que commandaient des amiraux distingués dans la marine anglaise y ont mouillé à diverses fois. Ce lieu a encore été un des points que les anglais ont le plus disputé au général A. Rigaud qui, dans un tems moins heureux, s'y embarqua pour France. La température du bourg est fort douce, le thermomètre de Réaumur n'y montant jamais ap-

dessus de 22°. Il y a des sources d'eaux thermales dans cette commune, dans les montagnes de la Cahouane. Le Cap-Tiburon est à 18° 19'25' de lattitude N. et à 76° 54'12" de longitude O.

TORBEC. A 3 lieues de la ville des Cayes se trouve ce bourg qui était plus considérable qu'elle, il y a un siècle : à 1500 toises dans l'Ouest était un ancien bourg où il n'existe plus qu'un embarcadère. La plupart des maisons de Torbec sont construites en maçonnerie, de même que l'église qui est fort jolie: l'air y est sain. C'est dans cette église que fut enterré l'intendant Muillart dont la bonne intelligence avec Larnage sit prospérer l'ancienne colonie pendant long-tems. La montagne des Platons, où les esclaves insurgés se fortifièrent au commencement de la révolution pour combattre leurs oppresseurs, est située dans cette commune: depuis 1804, on y a construit une citadelle où reposé le corps du brave Geffrard, mort aux Cayes le 31 Mai 1806. La vue y est fort belle, puisqu'on distingue de là, entre autres points, la montagne de la Selle qui est dans les communes du Port-au-Prince et de Marigot. Boisrond Tonnerre, auteur de l'Acte d'Indépendance et de la Proclamation du 1er. Janvier 1804, est né dans cette commune, en 1776.

TROU. (le) Ce bourg, chef-lieu d'un arrondissement suivant la loi de 1821, est situé à 7 lieues du Cap-Haitien et à 2 lieues du Terrier-Rouge. Il a été établi il y a environ un siècle; il n'a qu'une seule rue dirigée du N. O. au S. E. en venant du Cap. Son église est bâtie en maçonnerie: elle a 75 pieds de long sur 40 de large: elle est située sur une place de 400 pieds de longueur, et a été achevée en 1783. Les productions de cette commune consistent principalement en café: on y fabrique aussi du sucre et 1'on y cultive les denrées alimentaires.

TROU-BONBON. (le) C'est un petit bourg situé sur la route de Jérémie à Dalmarie, à une suse qui offre mouillage aux caboteurs. Le Trou-Bonbon forme un quartier de l'arrondissement de Jérémie : ses productions consistent en casé.

VALLIERE. Ce bourg est peu considérable et est situé dans les montagnes au S. O. du Fort-Liberté. Son nom 'est celui du gouverneur colonial sous lequel ce quartier fut érigé en paroisse, en 1773. Ses productions consistent en casé et en vivres du pays. Dans l'Est de Vallière est le Mont-Organisé, ainsi nommé, parce qu'il semble être l'asile chéri du musicien. Cet oiseau, dont le gosier flexible module plusieurs notes de musique, est un peu moins gros que le rossignol, et son plumage ressemble à celui de ce dernier, excepté sous la gorge qui est de couleur écarlate. Sa tête est assez grosse; et lorsqu'il chante, il renfle sa gorge. Il arrive quelquesois qu'ils se réunissent plusieurs dans le même endroit, et leur chant est alors aussi varié qu'agréable. Mais il est difficile de le voir : il semble que la modestie le porte à se dérober à la vue de l'homme qu'il a su charmer. En été, dès l'aurore il se fait entendre, et longtems après le coucher du soleil. Cet aimable oiseau semble ne pouvoir habiter que les hautes montagnes où la température est douce.

VÉGA. (la) La ville actuelle, située à un quart de lieue de la rive droite du Camu, au milieu d'une jolie savanne presque ronde, a remplacé l'ancienne ville de la Conception de la Véga dont l'établissement commença par la construction d'un fort ordonnée par C. Colomb en 1495, à l'endroit même où Guarionex, cacique de Magua, avait sa résidence. Cette première ville fut renversée par un tremblement de terre en 1564: on en voit encore les restes, la terre s'étant entr'ouverte, quelques toîts des maisons paraissent au-dessus du sol. Élle avait été le siège d'un Evêché; et c'est dans son église que le vertueux Barthélemi de Las Casas chanta, en 1510, la première grand'messe qu'on est entendue en Amérique: cette imposante cérémonie eut lieu en présence de Colomb et d'une foule de personnes qu'y avait attirées la fonte de l'or. On y fondait quelquesois dans l'année jusqu'à 240 mille écus d'or

produits par les mines du Cibao dont cette ville était peu éloignée: clle était à deux lieues de la ville actuelle, dans le Nord-Nord-Ouest, et sur la rive gauche du Camu, au pied d'une montagne au-dessus de laquelle avait été mise la croix qui est conservée dans la Cathédrale de Santo-Domingo, où elle a été portée par ordre de Charles-Quint, lors de la destruction de la Conception de la Véga. C'est à cette époque que date l'établisvement de la nouvelle Véga. Les rues en sont bien alignées : il y a une grande place publique au centre de la ville qui n'est pas fermée : les maisons sont construites en bois au nombre d'environ 300. Ces deux villes ont tiré leur nom de celui donné en 1494 par C. Colomb à la plaine de la Véga-Réal. La Vallée de Constance se trouve dans la commune de la Véga : elle est située presqu'à une égale distance de la Véga et de San-Yago, au sommet d'une montagne qui est au Sud du groupe du Cibao; il' y fait très-froid, Cette vallée a environ cinq lieues de circonférence; elle est fort belle et très-bien arrosée, les pâturages y sont propres à toutes sortes d'animaux. On sy trouve des mines d'or ainsi que dans les montagnes du Cibao. Les productions actuelles de la Véga consistent en tabac, cacao, sucre, bêtes-à-cornes et vivres du pays.

VÉRETTES. (les) Ce bourg est situé sur la rive gauche de l'Artibonite, à 2 licues du bourg de la Petite-Rivière: il est moins considérable que ce dernier, mais il forme aussi une commune de l'arrondissement de Saint-Marc. Ses productions en casé, sucre et coton trouvent leur débouché dans cette ville.

FIN.

### NOTES.

(1) Un presage de l'historien Herrera avait fait accuser le vertueux Barthélemi de Las Casas d'être l'auteur de la Traise des Noirs au moyen de laquelle on a repeuplé les Antilles. Le premier qui lui imputa cette odieuse proposition fut Paw, ensuite Robertson. Raynal, Marmontel et plusieurs autres auteurs : cette accination fut renouvelée par Moreau de St.-Méry, dans sa Description de la partie française de Saint-Domingue, tome ler, page 21. Mais les savantes recherches qu'a faites à ce sujet le vénérable Grégoire, ancien Evêque de Blois, dans l'apologie qu'il a lue à l'Institut le 12 Mai 1801 en faveur de Las Casas, et dans laqueite il a fait preuve de la plus grande (rudition, ont prouvé incontestablement que cet infâme trafic a commencé des l'année 1443, trente-un ans avant la naissance de Las Casas arrivée en 1474; que ce furent les l'ortugais qui l'établirent sous le nègne un prince Enrique; qu'ils vendirent aux Espagnols les noirs qu'ils volaient sur la côte de Guinée; qu'à Seville, il y en avait déja un trêsgrand nombre lors de la découverte de l'Amérique; et qu'il en fut emmené à Santo-Domingo, dès 1498 ou en 1500, comme esclaves. Dans l'ardeur de son zèle pour prouver l'injustice de cette accusation contre Las Casas, Grégoire avait émis l'opinion que l'Evêque de Chiapa n'avait en aucune manière participé à ce crime de lese-humanité, ou que, s'il conseille de recourir max noirs parce que, comme l'observe Herrera, un seul nègre fait plus d'ouvrage que quatre indiens, cette faiblesse ou cette erreur ne fut qu'une transaction forcée quec la tyrannie, à laquelle il aurait voulu d'ailleurs arracher toutes ses victimes, etc. Cependant, le docteur don Servando Mier, de Mexico, adressa une lettre en 1806 à Grégoire, et le 1er Avril 1819 le docteur don Gregorio Funes, de Buenos-Ayres, lui en adressa une autre dans lesquelles ces deux savans américains, tout en convenant avec lui que la Traite des Noirs ne fut pas proposée par Las Casas, puisqu'elle existait avant sa naissance, exprimèrent l'opinion que Herrera n'a point calomnié le Protecteur des Indiens et que celui-ci proposa effectivement de permettre aux Espagnols établis dans les îles de ge procurer eux-mêmes les esclaves africains, soit en faisant direc-

tement la traite, soit plutôt en les achetant des Portugais, tandis que Charles-Quint venait d'accorder des licences monopoleuses pour en fournir les Antilles. Cette opinion a été adoptée par J. A. Llorente qui est convenu avec ces deux auteurs qu'en celu Las Casas d'était pas inconséquent à ses principes qui lui faisaient rejeter l'esclavage comme contraire au droit naturel, et qu'il ne vit par-là qu'un fait déjà établi qui permettait même d'espérer que la condition des esclaves africains scrait améliorée, (en adoucissant celle des indiens,) par le bienfait du christianisme dout ils étaient privés en Afrique où ils étaient également esclaves. Llorente a encore cité, dans ses Œurres de Las Casas, plusieurs passages de Herrera qui prouvent qu'avant 1517, époque où Las Casas fit cette proposition, la cour d'Espagne avait rendu diverses ordonpances pour permettre l'importation des Noirs en Amérique; qu'il y en avait dejà un grand nombre; et que les maines de St. Jérôme, envoyés à Santo-Domingo comme Gouverneurs des Indiens, avaient demandé en 1516 des esclaves africains dans les mêmes vues que Las Casas: pour soulager les Indiens. Il dit enfin : " Monseigneur l'Evêque Grégoire a raison de dire que, " le fait étant certain, il ne faut plus le regarder que comme " une manière de transiger avec les circonstances, plutôt qu'une "inconséquence dans ce système de liberté que Las Cosas s'était " fait en faveur des Américains. Jamais il n'avait voulu l'escla-"vage des nègres; mais cette condition existait, et ni Las Casas "ni aucun autre homme de son siècle n'y trouvait rien de con-" traire à l'humanité, parce que l'idée qu'on avait alors des noirs " dans toute l'Europe était entièrement différente de ce que nous " en pensons aujourd'hui, depuis que les lumières sur le droit ." des gens sont devenues si supérieures à celles de ce tems-là. "

(2) La canne à sucre sut transplantée en Haiti en 1506. En 1516, il y avait déjà 40 moulins en pleine activité; et ce set une cause de la demande que sirent les pères de St. Jérôme de l'envoi en Amérique des esclaves africains pour être employés à cette culture, attendu que la faible constitution des Indiens ne s'y prêtait pas. Le cacao est un fruit indigène qui sut aussi cultivé avec succès dans le même-tems. Les bêtes-à-cornes surent apportées d'Espagne; en 1587, on exporta de l'île 35 mille cuirs de bœus.

(3) Le nom de Flibustiers tire son origine du mot auglais flyboat qui signifie chaloupe, barque légère marchant vîte. Celui de boucaniers vient de ce que ces premiera habitans faisaient des boucans, lieux où ils boucanaient (rôtir ou griller) les viandes des bœufs ou autres animaux sauvages qu'ils fuaient à la chasse : ils faisaient alternativement la course sur mer ou chassaient sur terre. Le nom d'Aventuriers leur a été donné par les Espagnols par métris, parce que c'étaient des individus de diverses nations et d'une basse extraction.

(4) Sous cette dénomination générique, on comprend également les noirs libres, tous ceux enfin qui étaient désignés avant la révo-

lution sous le nom d'affranchis.

(5) Les recensemens du tems étaient jugés fort inexacts. Voyez Moreau de St.-Méry, 2c. volume de la description de la partie espagnole, page 214, et 1er. volume de celle de la partie française, page 5. Dans l'un, il porte le nombre des esclaves à 500000, et dans l'autre il le porte à 452000; et suivant les états de l'intendant Marbois, leur nombre était de 509642 dont 284307 hommes et 225335 femmes, y compris les enfans.

(6) En 1785, Julien Raimond, homme de couleur, habitant d'Aquin, présenta des mémoires au maréchal de Castries, ministre de la marine et des colonies, pour obtenir l'assimilation des hommes de couleur libres (des affranchis) aux blancs. Voyez Moreau de St.-Méry, tome 2, page 618, de la description de la partie française. En 1789, il fit aussi un mémoire dans lequel il proposait d'accorder graduellement la liberté aux esclaves. Une pareille proposition fut faite au Club Massiac par V. Ogé, le 7 Septembre de la même année: et il demanda à être admis parmi ces grands planteurs pour leur exposer ses moyens. Voyez Garan Coulon.

(7) Brissot, Pétion, Mirabeau, Condorcet, Clavières, Grégoire, etc. étaient membres de cette société qui a la première élevé la voix en faveur de l'abolition de la Traite des Noirs:

elle fut fondée par Brissot.

(8) Le 12 Avril 1790, le baron de Cambesort écrivit une lettre au commandant de Monte-Christ pour le prévenir de la prochaine arrivée d'Ogé et de Fleury, et l'inviter à les saire arrêter s'ils débarquaient dans son district. Le 25 Novembre suivant, J.-B. Chavannes étant interrogé par don Garcia, déclara que dans la nuit du 26 du mois d'Octobre précédent, vers 2 heures du matin, 28 blancs vinrent chez lui, à la Grande-Rivière, pour arrêter V. Ogé qui y était resugié depuis son passage au Cap: il y avait huit autres hommes de couleur qui s'y étaient réunis pour désendre Ogé; mais les blancs les ayant aperçus et craignant d'être repoussés n'osèrent saire aucune tentative après avoir parlé à Madame Chavannes qui leur demanda même l'ordre d'arrestation qu'ils ne purent exhiber. S'étant retirés, Ogé conçut qu'il n'y avait de salut pour lui que dans le désarmement des blancs de la Grandé-Rivière qu'il commença le lendemain matin avec ces huit hommés

de couleur auxquels se joignirent successivement environ 300 autres. J.-B. Chavannes qui était allé au Cap, arriva à la Grandez Rivière pendant le désarmement et y coopéra. C'est avec cette petite armée qu'ils combattirent contre les blancs envoyés du Cap. V. Ogé lui-même a dit à don Garcia, le 4 Décembre, qu'en débarquant au Cap il passa de suite au Dondon, sur sa propriété; qu'une patrouille y fut envoyée pour l'arrêter: ce qui le contraignit à se refugier chez J.-B. Chavannes, à la Grande-Rivière où un autre détachement fut envoyé dans le même but, comme l'a dit Chavannes; mais il prétendit que sa troupe s'éplevait à plus de 400 hommes. J'ai pris le nombre de 300 pour terme moyen, pensant que J.-B. Chavannes, qui remplissait les fonctions de major-général, a pu être mieux informé qu'Ogé, leur ches.

(9) Outre Vincent Ogé et Jean-Baptiste Chavannes, il y avait Joseph Ogé, l'aîné; Jacques Ogé; Alexandre Couthia, frère utérin des Ogé; Louis Suar; Alexis Barbault, dit Boiron; Hiacinte Chavannes; Joseph Chavannes, fils du précédent; Pierre Angommard; Jean Pierre Angommard; Joseph Louis Angommard; Pierre Arceau; Toussaint Parvoyé; Jean-Baptiste Gregié; J.-B. Joubert; Arnaud Joubert; Pierre Joubert aîné; Louis Grégoire; Jean-Baptiste Chervier, ou Chevus; Joseph Palmentier; Louis Labonté, ou Laborde; Jean Picard; et J.-François Miot. De plus, deux esclaves nommés Louis et Nicolas-François Olandes. A Hinche, on fit le signalement de V. Ogé ainsi: un homme de 5 pieds 3 pouces, de couleur brune (il était quarteron) chevenx crépus, nez aquilin avec deux tâches près du nez, de grands yenx, manquant une dent œillère de la mâchoire supérieure et une autre du même côté commençant à se piquer.

(10) Le docteur Vicente Antonio de Faura naquit à Santo-Domingo le 16 Avril 1750. Après avoir fait de bonnes études à l'Université de cette ville, qu'il termina en 1775 en recevant le grade de Bachelier en droit civil, il devint successivement bachalier en droit conon, licencié et docteur en droit civil, en 1777. Reçu avocat en 1779, il devint ensuite fiscal et vice-recteur de l'Université. Après cela, il fut choisi par don Isidor de Peralta, et ensuite par don Joaquim Garcia, gouverneurs de la partie espagnole, pour être leur assesseur: avocat que le gouverneur consultait dans les matières de haute importance. Lors de l'instruction de l'affaire d'Ogé et de ses compagnons d'infortune, il opina pour que leur extradition n'eût pas lieu, jusqu'à ce qu'on eût reçu de nouveaux ordres du roi d'Espagne. Cette opinion, en date du 20 Décembre 1790, où son humanité était déguisée par des raisons de la plus

haute politique, occasionna tant de satisfact en à son souverain; qu'il fut nommé en 1791 assesseur général du gouvernement de Santo-Domisgo avec 1500 \$ d'appointemens et les honneurs d'Oider de l'audience royale de Caracas. En 1795, il fut nommé alcude del crimen de l'audience du Mexique, et mourut à Santo-Domisgo le 1er Octobre 1797. Sa veuve et ses quatre filles sont encore en cette ville. Ceux qui opinèrent pour l'extradition d'Ogé furent le gouverneur Garcia et le fiscal Fonserada; et les Oidors Pedro Cutano, Urizar et Catani formèrent l'audience royale : deux de ces trois furent du même avis; un seul pensa comme Faura.

(11) On a trouvé dans les archives du palais national de Santo-Domingo de nombreuses listes d'esclaves vendus dans la partie de l'Est par l'urmée de Jean François et de Biassou. Toussaint, qui avait pris le surnom de Louverture bien avant qu'il se fût soumis à Laveaux, s'est toujours défendu contre cette inculpation : il a soutenu de n'avoir jamais participé à cette horreur, et il a fait de la nécessité de faire cesser cette vente d'esclaves dans la partie de l'Est qui y était encore continuée, disait-il en 1800, le plus puissant et même le seul motif de la prise de possession effectuée en Janvier 1801. Sa correspondance à ce sujet avec le gouverneur Garcia, et les plaintes amères qu'il lui adressait contre Biasson, (avant d'avoir passé au service de la République française ) où il reproche à ce dernier d'avoir fait vendre ses frères et de l'avoir accusé d'une coopération qui, selon lui. n'eut jamais lieu : tout doit faire admettre la probabilité que Toussaint Louverture, dont les lumières étaient au-dessus de celles de Jean François et de Biassou, n'a pas réellement contribué à vendre ces esclaves.

(12). A la prise d'armes de 1791 par les hommes de couleur, il se joignit à eux environ 250 esclaves qui, ayant fait partie des premiers cassemblemens dispersés par la maréchaussée, avaient été contraints de fuir des ateliers dont ils dépendaient. Au Concordat de la Croix-des-Bouquets, les colons voulurent y exprimer une clause pour les contraindre à rentrer sur leurs habitations; mais les hommes de couleur n'y consentirent point : sur l'insistance de ces colons, Daguin dégaîna son épée et ordonna aux tambours de battre la générale : ce qui les porta à renoncer à cette proposition. Lorsque le Traité de paix eut lieu sur l'habitation Damiens, il n'y eut point de disposition expresse par rapport à eux; et peu de jours après l'entrée de l'armée au l'ort-au-Prince, M. de Lerembourg, maire de la ville, proposa alors d'expatrier ces 250 hommes, qui devaient

être envoyés à la côte de Mosquites pour y former un stablissement, attendu, disait-il, que leur présence parmi les autres esclaves pouvait être d'une dangereuse influence, surtout dans le moment où les steliers du Nord étaient en pleine insurrection. Cette nouvelle proposition fut d'abord rejetée, notamment par le général Rigaud , comme elle aurait dû l'être toujours ; mais ce refus ayant occasionné de la rumeur parmi les blancs, il s'ensuivit une agitation générale qui fit craindre le renouvellement des troubles pour la cessation desquels on venait de faire des sacrifices très-grands. Nouvelle proposition de la part des colons qui se réunirent avec les principaux chefs des hommes de couleur dans une assemblée où, pour conserver la paix și vivement désirée, cette déplorable résolution fut enfin arrêtée, par assise et levée, à la majorité. Mais, pour s'assurer de son entière exécution, les hommes de couleur nommèrent quatre Commissaires pour accompagner ces infortunés qui furent d'ailleurs pourvus d'instrumens aratoires et de provisions destinées à faciliter l'établissement projeté. Partis du Port-au-Prince, le 2 Novembre, ces 250 hommes étaient sur le navire le Manuel, de Nantes, dont le capitaine se nommait Colmin; et les commissaires Cadet Chaulatte; Charles Haran, Louis Bonneau et Barthélemy Richiez étaient montés sur le bric de guerre la Philipine, capitaine Bélanger. Arrivés devant Jérémie, les deux capitaines conférèrent ensemble; et dans la nuit, leurs bâtimens changèrent de route : ce qui était évidemment le résultat de la perfidie qui avait présidé à cette odieu e machination. Au jour, le bric se dirigea sur la baie de Guatimala, parcourut ensuite toutes ses côtes et se rendit à Carthie gène d'où il alla à la Jamaïque. Là, les commissaires apprirent du capitaine Bélanger que le Manuel avait voulu vendre ces infortunés qu'il jeta ensuite sur une côte, et qu'ils avaient été ensuite expédiés par le gouverneur de la Jamaïque au Cap, d'où l'assemblé coloniale les fit envoyer sur un ponton au Môle, où ils furent sacrifiés par les blancs, à l'exception d'une vingtaine qui furent expédiés dans l'Ouest et le Sud, afin d'exciter l'indignation des esclaves contre les hommes de couleur. Quant aux commissaires qui avaient été tenus comme prisonniers à bord du bric, ils furent aussi emmenés au Cap où ils furent mis aux c. chots durant six semaines : l'arrivée officielle du décret du 4 Avril 1792 porta Blanchelande à les mettre en liberté : ils se rendirent ensuite dans l'Ouest. C'est par des insinuations aussi perfides que nos ennemis ont toujours cherché à nous diviser.

(13) Le 6 Janvier 1205, (16 Nivôse, an 13) le général Ferrand publia un arrêté qui auterisait les habitens de l'Est et les troupes blanches sous ses ordres à capturer tous les baitiens qu'ils pourraient atteindre, pour être vendus comme esclaves dans

les îles de l'Archipel.

(14) En vain l'on voudrait assimiler cette réclamation de l'Espagne à celle de la France qui a porté le gouvernement haîtien à accorder des indemnités: elles ont été demandées et données pour les colons français dont l'expulsion leur fit perdre les propriétés territoriales qu'ils avaient en Haïti, quoique leur conduite barbare eût pu empêcher cet acte généreux. La France n'a point obtenu d'indemnités pour ce qu'elle aurait pu aussi appeler sa. souveraineté, et la réclamation de l'Espagne ne pourrait reposer que sur cette prétention; car, à l'exception de quelques colons qui se trouvaient absens de la partie de l'Est lors de la prise de possession en 1822, tous les propriétaires ont été maintenus dans leurs biens et reconnus citoyens de l'Etat. A l'égard des absens, une proclamation du Président d'Haiti, du 8 Février 1823, leur accorda un nouveau délai de 4 mois pour reutrer dans le pays et jouir de leurs propriétés. Il s'est donc écoulé 16 mois pendant lesquels ils auraient pu profiter des bienveillantes dispositions du gouvernement; et s'ils ne l'ont pas fait, ils ont dû perdre ces propriétés devenues irrévocablement celles du domaine public : il ne serait donc pas rationnel de leur donner des indemnités. Il ne le scrait pas non plus d'en accorder à l'Espagne par rapport à ce qu'elle appelle sa souveraineté; la Hollande ne lui en a point accordées, et les Etats-Unis n'ont pas indemnisé l'Angleterre de la perte de ces colonies. Et quant à la restitution pure et simple du territoire de l'Est avec le peuple qui l'habite, le tems n'est plus où l'on considérait les hommes comme de vils troupeaux.

(15) En décrivant l'ancienne partie espagnole de l'île, M. de St.-Méry a compris ces petites îles au nombre des autres qui l'environnent. Cela m'a paru suffisant pour les considérer comme adjacentes à Haïti, sans prétendre préjuger ce qu'il paraîtra con-

venable à la politique de faire à ce sujet.

(16) On m'objectera sans doute le désastreux ouragan qui a failli faire disparaître la ville des Cayes, dans la nuit du 12 au 13 Août 1831. Cependant, quels qu'aient été ses terribles effets, je persiste à croire qu'un tremblement de terre est plus dangereux, puisqu'une maison solidement bâtie peut résister aux chocs impétueux du vent et des eaux qu'il soulève, tundis qu'elle est sapée par sa base dans les mouvemens oscillatoires de la terre qui, quelquefois, s'entr'ouvre et engloutit tout en un instant : et d'ailleurs, cet effroyable ouragan a été accompagné de tremblemens de terre qui ont pu contribuer à ce désastre.

(17) On a vu d'anciens Colons et d'autres français venir en Haiti, se livrer paisiblement à leurs affaires commerciales, et voyager avec sécurité dans l'intérieur du pays, après avoir imprimé des écrits injurieux pour les Haitiens, où ils proposaient même des plans pour leur entière destruction. Quant aux autres étrangers, on sait qu'ils se sont toujours plu à rendre justice à leur hospitalité.

(18) On doit faire observer ici que les mariages sont plus fréquens dans la partie de l'Est où la religion a eu peut-être plus d'influence sur les habitans. Dans les autres départemens, l'union naturelle est un reste des mœurs coloniales que les préjugés de la couleur, l'aristocratie de la peau, faisaient prévaloir sur la loi divine, en portant les blancs à se croire mésalliés, s'ils épousaient une négresse ou une mulâtresse; et le Code Noir portait

lui-même cette défense.

(19) En 1503, comme les espagnols avaient déjà emmené beaucoup d'esclaves africains dans l'île et qu'ils fuyaient la servitude pour aller habiter dans les montagnes avec les indiens, Nicolas Ovando, alors gouverneur, écrivit au ministre pour demander qu'il n'y en fût plus envoyé, parce que, disait-il, ils s'échappent pour aller vivre au milieu des naturels qu'ils instruisent dans le mal, et qu'il est impossible de les ramener. En 1785, il y avait 133 individus des deux sexes et de tout àge graciés par les gouverneurs français et espagnol, dans les montagnes de Bahoruco: leur chef se nommait Santiago; il était de la partie espagnole. Il y avait parmi eux des hommes de 60 ans, nés sur les lieux. Ils étaient convenus de se retirer de ces montagnes pour habiter une commune de la partie française; mais bientôt après le traité fait avec eux, ils changèrent de disposition à cet égard sans avoir néanmoins jamais inquiété les habitans, comme ils le faisaient auparavant. Durant le cours de la révolution, le nombre de ces indépendans grossit considérablement; et pendant l'occupation de cette île par l'armée française, le général Kerverseau envoya au Bahoruco des forces qui les en délogèrent : ils passèrent presque tous dans les montagnes du Saltrou. A. Pétion réussit, par sa douceur, à les soumettre à la République, sous les ordres du colonel Lafortune, leur chef, qu'il éleva à ce grade et auquel il confia le commandement du quartier du Saltrou. Cet officier est mort en 1826, et aujourd'hui il n'existe plus d'indépendans dans le Bahoruco.

# 

•

## ( 183 )

### TABLE DES MATIERES.

| •                                                    |
|------------------------------------------------------|
| PRÉCIS de l'Histoire d'Haîti,                        |
| Epoques des événemens mémorables arrivés en Haïti,   |
| · '                                                  |
| GÉOGRAPHIE de l'Île d'Haïti,                         |
| Montagnes,                                           |
|                                                      |
| Rivières,                                            |
| Eaux minérales,                                      |
| Etangs,                                              |
| Baies,                                               |
| Caps ,                                               |
| Presqu'îles,                                         |
| Iles adjacentes,                                     |
| STATISTIQUE. — Gouvernement,                         |
| Administration ,                                     |
| DIVISIONS DU TERRITOIRE; — Division politique,       |
| Division judiciaire,                                 |
| Division administrative,                             |
| Religion,                                            |
| Armée ,                                              |
| Marine,                                              |
| Population, Mœurs,                                   |
| Instruction publique,                                |
| Productions, Industrie,                              |
| Revenus publics,                                     |
| Description des Villes, Bourgs et Bourgades d'Haïti, |
| Notes,                                               |
| <u> </u>                                             |

### ERRATA.

Page 4, ligne 21, une fortification; — lisez un fort.

Page 8, ligne 11, se confiant à; — lisez se confiant en.

Page 14, ligne 18, de la roue; — ajoutez et de la potence.

Page 20, ligne 27, défection; — ajoutez des troupes.

Page 31, ligne 16, suzeraineté; — lisez souveraineté.

Page 36, ligne 15, d'Artois; — lisez de Normandie.

Page 37, ligne 26, 1792; — ajoutez Janvier 21.

Page 41, ligne 1ère, Février 4; — lisez Février 5.

ibid ligne 13, retranchez ils y trouvent Rigaud.

Page 46, ligne 18, Octobre 14; — lisez Octobre 8.

Page 52, ligne 9, (1); — lisez (15).

Page 109, ligne 31, du général Francisque; — lisez des généraux Vaval et Francisque.

Page 123, ligne 29, génies titulaires; - lisez génies tutélaires.

Page 132, ligne 19, d'Indépendance; - ajoutez enterré au fort

Marfranc.

ibid ligue 20, constituante; - ajoutez enterré sur la place d'armes, ainsi que H. Féry, qui fut commandant de place.

Page 134, ligue 5, mort en 1827; - ajoutez et de Mare Borno, qui fut un des premiers à prendre les armes contre les colons.

Page 148; ligne 11, on ne cultive plus de sucre; - lisez on ne cultive plus la canne à sucre.

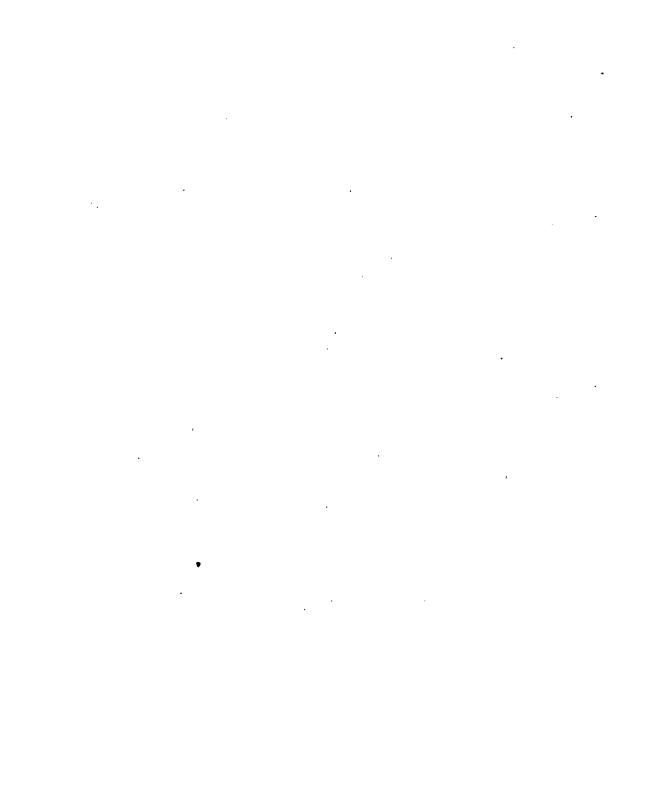

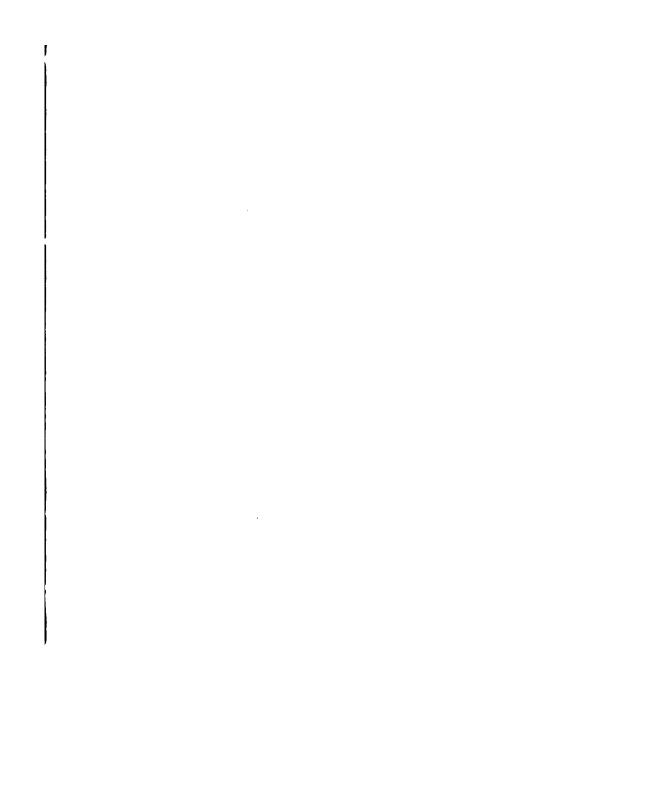

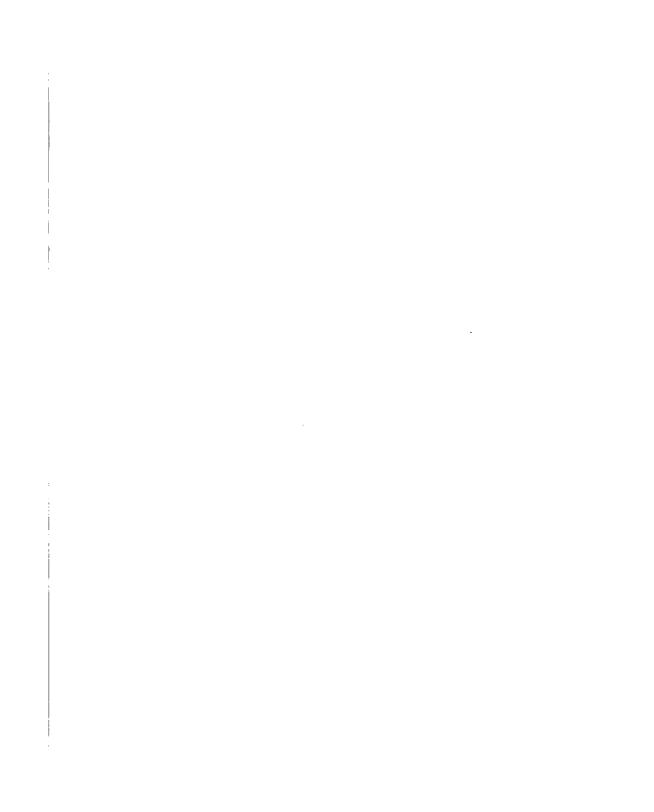

|  |  |  | • |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |









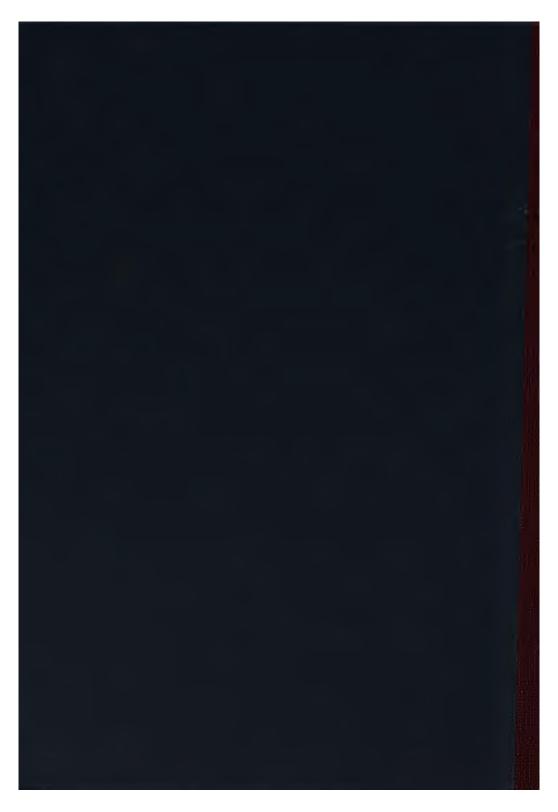